



From the Library of

Henry Tresawna Gerrans

Fellow of Worcester College, Oxford

1882-1921

Given wUniversity of Toronto Library

By his Wife





## Memoirenbibliothek

II. Serie Bd. 13.

Erinnerungen der Kaiserin Katharina II.





Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto



Grossfürstin Katharina von Rotari (um 1758).

(Original im Herzogl, Anhalt, Schloss Zerbst.)

105.B C 3631m

# Erinnerungen der Kaiserin Katharina II.

Don ihr selbst geschrieben

Nach Alexander von Herzens Ausgabe neu herausgegeben von G. Kunße

Mit mehreren Porträts und einem Nachtrag aus den Erinnerungen der fürstin Daschkoff

Zweite Auflage



7/6/2/2

Stuttgart Verlag von Robert Cutz 1907. H. T. GERRANS, ORDESTER COLLEGE, OXFORD.

Alle Rechte vorbehalten.

Drud von 21. Bong' Erben in Stuttgart.

## Dorwort.

Während rings in Europa Throne zu versinken drohten, erhob sich hoch im Norden an den Usern der Newa einer zu ungeahnter Größe, zu unermestlicher Pracht, und eine Frau, eine Deutsche, führte mit geschickter Hand die Staatszügel des mächtigen Zarenreichs. Stolz legte sich ihr der Purpur um die weißen Schultern, der seit Generationen durch Ströme von Blut gefärbt zu sein schien.

Mehr als ein Jahrhundert ist verflossen, seitdem sich das Grab Katharinas II., der »nordischen Semiramis«, geschlossen, doch weder Zeit noch Ereignisse haben das Interesse verswischen können, das ganz Europa an dieser bewunderungs» würdigen, außergewöhnlichen frau mit dem Doppelwesen von Mann und Weib genommen. Ja, mit der Zahl der Schriften über sie stieg auch die Bewunderung für ihre selbsterworbene Größe. Denn nichts hatte sie ererbt, sondern ganz aus eigener Kraft ist sie zu jener höhe gelangt, von der sie vierunddreißig Jahre lang auf ihr Volk, ihre Aussen, herabblickte.

Dor ihr, seit dem Zerreißen der Traditionen, seit der vollkommenen Trennung des Volkes vom Staate, dieses armen, halbwilden russischen Volkes, das sich ängstlich und scheu in seinen elenden Dörfern verbarg, seit der Resorm Peters I., waren Staatsstreiche und Palastrevolutionen an der Tagesordnung gewesen, und nach ihrem Tode schien es, als sollte

es wieder so werden. Welch seltsame Epoche! Abends por dem Schlafengehen wußten die Einwohner von St. Deters= burg nicht, unter weffen Regierung fie am nächsten Morgen erwachen würden. Allerdings fümmerte dies die Bevölkerung wenig, oder gar nicht; das Drama spielte sich nur in den engeren Hoffreisen ab, und allein die Staatsbeamten hatten bei einer solchen Thronumwälzung für ihr Wohl und Webe zu hoffen, oder zu fürchten. Das Polk, der Döbel, jauchzte, wonn es ihm befohlen murde, dem neuen Herrscher zu und spie dem alten ins Gesicht, den es noch am porbergehenden Tage "Däterchen" genannt, für den es in seinen Kirchen den Segen des Bimmels erfleht hatte. Was war das ruffische Volk? Michts als eine große, leicht lenkbare, in tiefster Unwissenbeit verharrende Menschenmasse, die zum ersten Male im Jahre 1812 aus ihrer fast tierischen Niedrigkeit erwachte, um sich einem feinde, der das Cand zu verwüsten drohte, entgegenzuwerfen.

Seit dieser Zeit aber haben Ereignisse, Kultur und Intelligenz das russische Wolk erstarken lassen und aufgeklärt. Der Moment, wo es mit energischem Willen auch noch die letzen Spuren einer harten, langen Knechtschaft abschütteln wird, ist nicht mehr fern. Das ganze große russische Reich ist in seinen Grundsesten erschüttert, es bedarf nur eines letzen kräftigen Stoßes, um es völlig zu stürzen. Dann wird auf seinen Trümmern ein neues erstehen, wo die Sonne der Freiheit dem russischen Volke zum ersten Male leuchtet.

Und während unsere Aachbarn diesen Kampf um ihre Freiheit kämpfen, wird es von nicht geringem Interesse sein, das Leben an einem russischen Kaiserhose vor mehr als hundert Jahren zu verfolgen, das freilich in unserer Zeit einen wesent lich andern Aspekt hat.

Die Memoiren der Kaiserin Katharina II., eins der inter-

essantesten Dokumente, die wir über die russische Geschichte besitzen, wurden ihrem Sohne, dem Kaiser Paul I., einige Stunden nach dem Tode seiner Mutter in einem versiegelten Kupert überreicht. Dieses Kupert enthielt auch einen Brief Alleris Orloffs, des Hauptbeteiligten an der Thronbesteigung Katharinas, in welchem er der neuen Kaiserin mit zynischen Worten, trunken vom Wein, die Ermordung ihres Gemahls, Peters III., meldete. Paul I. sprach zu keinem Menschen von dem Manuffript seiner Mutter, außer zu seinem intimen freund, dem fürsten Allerander Kurafin, der heimlicherweise eine Ab-Schrift davon nahm. Später, zwanzig Jahre nach dem Tode Kaiser Pauls, verschafften sich auch Alexander Turgenjeff und fürst Michael Woronzow Abschriften von dem Eremplar Kura= fins. Unter der Regierung des Zaren Mikolaus indes wurden alle vorhandenen Abschriften polizeilich eingezogen, worunter sich auch eine von der hand des berühmten russischen Dichters Duschkin befand. Das Original selbst ließ Nikolaus, nachdem er es gelesen, mit dem großen Staatssiegel versehen und in den faiserlichen Urchiven sorafältig verwahren.

Allegander Herzen, der diese Memoiren herausgegeben, berichtet, daß er zum ersten Male von den Aufzeichnungen Katharinas durch den Cehrer Aleganders II., Konstantin Arsenjeff, ersahren habe, der 1840 die Ersandnis erhalten hatte, viele geheime Dokumente aus der Zeit Katharinas II. zu lesen.

Alls dann während des Krimfrieges die kaiserlichen Arschive nach Moskau gebracht wurden, verlangte Alexander II. ebenfalls das Manuskript zu lesen, und seitdem kursierten wieder einige Abschriften in Rußland. Nach einer derselben hat Herzen, der berühmte russische Publizist und Freidenker, die Erinnerungen der Kaiserin Katharina veröffentlicht, über deren Schtheit kein Zweisel herrschen kann. Sollte aber dens noch ein solcher bestehen, so wird er bald verschwinden, wenn

man nur einige Seiten darin gelesen hat. Das Werk trägt unverkennbar den Stempel der Wahrheit und ist voll von interessanten Einzelheiten aus dem Privat= und Sheleben Katharinas, die nur sie und niemand anders wissen konnte; sie läßt den Ceser bis in die geheimsten Winkel ihres Schlaf= zimmers blicken.

Die Zeit hat der Frische dieser kaiserlichen Bekenntnisse nichts von ihrem Reize genommen, und die West der Abensteurer, Intriganten und Glücksritter eines Hoses, der äußerslich glänzend, im Innern faul war, kann nicht drastischer veranschauslicht werden.

Man sieht Katharina hier entstehen, man sieht, wie sie Stufe für Stufe auf dem steilen Wege zu einem glänzenden, mit fast orientalischer Pracht umgebenen Thron emporksimmt, um einst als Katharina die Große oben anzulangen.

Jung, unersahren, von Haus aus einsach erzogen, kam die kleine Prinzessin Sophie von Unhalt-Jerbst 1744 auf Beschl der Kaiserin Elisabeth mit ihrer Mutter nach Moskau. Wie ein armseliges Uschenbrödel, mit einem Dutend Hemden, einigen dürstigen Kleidern und einer Unssteuer, der das Bettzeug sehlte, langte sie dort an. Des tieseren Grundes dieser Reise war sie sich noch nicht bewußt, und erst allmählich, durch die glänzenden Empfänge in den russischen Städten, begriffie, warum sie hier war. Sie sollte einst als Gemahlin Peters III. die russischen Kaiserkrone tragen! Und schon regte sich in der fünfzehnjährigen das Herrscherfieber des Winterpalastes.

Ihr zwei Jahre älterer prinzlicher Bräutigam, ein blöder, kindischer Junge, der schon von seinem zehnten Jahre an dem Trunke ergeben ist, läßt sie vollkommen kalt, aber die Krone von Austand nicht. Ehrgeizig trachtet sie nach ihrem Zesit und ist entschlossen, komme was da wolle, sich dieselbe nicht

entgehen zu lassen. Mit feinem weiblichen Instinkt ist sie sich bald bewußt, daß sie, um ihren Platz zu behaupten, nicht die Zuneigung des Großfürsten, nicht das Wohlwollen der regiesenden Kaiserin, wohl aber die Liebe und das Interesse des russischen Volkes gewinnen müsse. Dazu gehört aber vor allem die Kenntnis des Idioms der Russen und die Annahme des orthodoren griechischen Glaubens.

fast spielend lernt sie die russische Sprache und ist so eifrig dabei, daß sie sogar in den kalten Winternächten aufsteht, um die von ihrem Cehrer aufgegebenen Vokabeln auswendig zu lernen. Ueberhaupt hat sie in dieser Zeit einen bewunde= rungswürdigen Studiendrang. Sie verschlingt alle Bücher, ohne Wahl allerdings, gute und schlechte, wie sie ihr gerade unter die Hände kommen. Ihre Cage aber ist keineswegs glücklich. Unf der einen Seite ihre neidische, gänkische Mutter, die sie wie ein kleines Schulmädchen behandelt, sie ohrfeigt und ihr die Kleider, die man ihr geschenft, wegnimmt, um sie für sich zu gebrauchen; auf der andern die Kaiserin Elisabeth, ein rohes, eifersüchtiges, ränkesüchtiges Weib, das jeden ihrer Schritte bewacht, jedes ihrer Worte anders auslegt und ihre Umgebung nach Belieben, ohne sie zu fragen, verabschiedet. Und zwischen diesen beiden wenig sympathischen Charakteren der fast idiotische, betrunkene Groffürst, ihr Gemahl, der ihr ohne Scham alle seine Liebesabenteuer erzählt.

Alls Großfürstin und Gemahlin Peters war die Cage Katharinas in jeder Beziehung erniedrigend. Aeben dem gesmeinsamen Schlafzimmer, und nur durch eine Bretterwand gestrennt, hält er einen stinkenden Hundestall und dressiert seine Meute; in seinem Wohnzimmer hängt er eine Ratte auf und bezeichnet dies als eine kriegsgesetzliche Handlung, denn die Ratte habe es gewagt, eine Schildwache aus Junder, womit der Großfürst täglich spielte, aufzusressen. Alls drastisches

Exempel sollte die Rattenleiche drei Tage im Jimmer hängen bleiben. Ein anderesmal, als er wie gewöhnlich unmenschslich betrunken ins Schlafzimmer kommt, wo seine Frau schon im Bett liegt, stellt sich Kathavina, als ob sie fest schliefe, weil sie es satt ist, fortwährend seine Maitressengeschichten mit anzuhören. Er schreit und tobt, aber sie hört nicht. Da weckt er sie mit Faustschlägen und geht dann fluchend weg. Und die arme junge Frau weint die ganze Nacht.

Peter spielte leidenschaftlich gern mit Puppen und anderm Tand und benutzte, da man ihm tagsüber aufpaßte, die Rächte dazu. Wohl oder übel mußte auch Katharina, die zu jener Zeit noch mit ihrem Gemahl das Vett teilte, sich an diesen findischen Vergnügungen beteiligen. Und geduldig ließ sie alles über sich ergehen.

Alber es sollte noch schlimmer kommen! Man fängt an, sie systematisch zu verderben. Man macht ihr den Vorwurf, daß sie keine Kinder bekommt; und als es sich herausstellt, daß die Schuld nicht an ihr liegt, läßt man ihr durchblicken, eine Großfürstin habe, wenn es sich um das Wohl des Candes handele, nicht die Tugend als erstes in die Wagschale zu werfen. Man geht weiter! Ihre Oberhofmeisterin, die als sittenstrena bekannte Madame Tschoalokoff, läßt ihr die Wahl zwischen zwei Kammerheren: Ceon Marischtin und Sergins Soltifoff, weil sie gemerkt hat, daß Katharina besonders einen von ihnen - welchen weiß sie nicht bestimmt - nicht ungern sieht. Und als die Großfürstin auf die Frage ihrer Unstandsdame: "Wenn ich nicht irre, fo ift es Marifchtin?" lebhaft mit "Mein" antwortet, da ruft diese zynisch aus: "Mun, so ist es eben der andere!" Und er war es! Katharina macht nun kein Behl mehr aus ihrem Verhältnis zu dem schönen Sergius. Sie liebt ihn ja auch wirklich, liebt wohl zum ersten Male. Sie läßt sogar in ihren Erinnerungen durch blicken, daß Soltikoff der Dater ihres Sohnes Daul ift. \* Nachdem aber die Grenzen des Wohlanständigen einmal überschritten sind, wirft sie sich neuen Ceidenschaften in die Urme. "Wenn man gefällt," fagt sie mit einem fatalistischen Unflug in ihren Memoiren, "so ist der erste Toil der Der= führung schon vollzogen, und der zweite kommt leicht dazu." Seraius Soltifoff bekommt einen Machfolger: Graf Doniatowski, der später von ihr zum König von Polen gemacht wird. Seine äußere Erscheinung, obwohl ebenfalls edel, konnte zwar nicht mit der alänzenden Schönheit Sergius' fonkurrieren, aber er besaß mehr innern Gehalt, war gang Weltmann und außerordentlich unterrichtet. Dieser Verbindung schreibt man die Geburt ihrer Tochter Unna zu. Und nun fliegt Katharina aus einem Urm in den andern, bis sie sich schließlich, nur ihrer maßlosen Sinnlichkeit folgend, ohne Wahl einem jeden, der ihr gerade gutdünft, hingibt.

Alber merkwürdig, diese Frau, die so wenig ihre menschelichen Schwächen beherrschen konnte, die tieser als die geringste ihrer Untertaninnen sank, wenn sie mit ihren Günstlingen wüste Gelage seierte, blieb in der Oeffentlichkeit immer die stolze, achtunggebietende Herrscherin, eine kluge, geistreiche Frau, die ihrem Cande, wie keine andere, eine Jukunst sicherte. Weben den Orgien, die sie zu seiern liebte, vergaß sie doch nie die Pflege ihres Geistes. Bis an ihr Cebensende hat sie unersmüdlich gelernt. Diese Bände hat sie durchgewälzt, mit den bedeutendsten Gelehrten, Dichtern, Schriftstellern und Philosophen ihrer Zeit ist sie in Beziehungen und Brieswechsel gestanden, Voltaire, Diderot und Grimm waren ihre vertrauten Ratgeber. Sie hat Paläste gebaut, Schulen, Kirchen, öffents

<sup>\*</sup> Diese Tatsache war schon zu ihren Lebzeiten, also lange vor Bekanntwerden Ihrer Erinnerungen in Hoffreisen bekannt.

liche Anstalten errichtet, und das heutige Außland verdankt viele seiner Gebäude und Einrichtungen allein ihr, der großen Katharina, der einstigen kleinen deutschen Prinzessin von Unshalt-Ferbst.

Leider brechen die Aufzeichnungen der Kaiserin gegen Ende des Jahres 1759, also zwei Jahre por ihrer Thronbesteigung, plötslich ab. Derschiedene Ceute behaupten, es seien noch Motizen vorhanden gewesen, die zu einer Weiter= bearbeitung und fortsetzung des Manustriptes aute Dienste hätten leisten können, aber Paul habe dieselben verbrannt. Wieviel daran Wahres ist, hat bis jest noch nicht ermittelt werden können, da jeder Beweis dafür fehlt. Um indes den Cefer auch mit den späteren Ereignissen, die nach dem Tode Elisabeths das Cand erschütterten, einigermaßen bekannt zu machen, haben wir uns entschlossen, Bruchstücke aus den Memoiren der fürstin Daschkoff, der über die damaligen russischen Verhältnisse best unterrichteten grau, am Schlusse des Werkes anzufügen. Ihre Berichte über das Ceben am Hofe Katharinas und Deters, der freilich nur furze Seit den Titel eines Kaisers trug, sind nicht weniger interessant, als die Aufzeichnungen der Kaiserin selbst, denn sie lebte längere Zeit in engster Intimität mit Katharina.

Man wird sich zwar wundern, daß ihre Erzählung der Ereignisse, besonders was den Tod Peters, die Thronbesteigung Katharinas und den Charafter des Großfürsten betrisst, nicht immer mit den Verichten der Kaiserin von Außland übereinstimmen. Aber die Ursache davon ist nicht schwer zu erraten. Katharina seugnet direkt in einem Vriese an Poniatowski, was sie bei ihrer Thronbesteigung der kürstin Daschkoff verdankte. Warum? Weil sie das ganze Verdienst an diesem Ereignis Alexis Orloss, ihrem Geliebten, zukommen lassen

wollte. Die Fürstin Daschkoff hingegen hebt sich allzusehr empor, und ihre weibliche Eitelkeit reißt sie zu Zehauptungen hin, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Gewiß aber ist, daß sie großen Unteil an der Thronunwälzung des Jahres 1763 gehabt hat, wenn auch die Orloffs die Ceiter des Ganzen waren. Ueber den Tod Peters sind heute so ziemlich alle Zweifel gehoben, und in dieser Zeziehung kommt der Vericht der Fürstin Daschkoff der Wahrheit näher, als das, was Katharina in ihrem Brief an Poniatowski darüber schreibt.

\* \*

Die Mémoires de Catherine II., écrites par elle-même find mitunter in einem ziemlich ungelenken, abgerissenen Stil geschrieben, für den zum Teil die verschiedenen Abschreiber des Originalmanuskriptes verantwortlich sein mögen. Soweit es mir angebracht erschien, habe ich diese Stilhärten in der Uebersehung beibehalten.

B. Kunte.





# Inhalt.

Seite

#### Erftes Kapitel.

Peter III. und seine Eltern. — Sein Dormund, der Bischof Abolf Friedrich von Cübeck. — Seine Erzieher in Holstein. — Elisabeth bestimmt ihn zu ihrem Thronerben. — Meine erste Begegnung mit Peter III. — Seine Erziehung und seine Beschäftigungen in Rußland. — Meine Ankunft mit meiner Mutter in Moskau. — Der Dizekanzler Besuschesseschen Zehren in Moskau. — Ich erkraften gegen mich. — Meine Cehrer in Moskau. — Ich erkrafte an einer Brustsellentzündung. — Unvernunft meiner Mutter. — Der Größfürst beachtet mich weniger als vorher. — Reise nach dem Kloster Troitza. — Der Marquis de La Chétardie. — Man isoliert uns. — Ich erhalte einen Hosstat. — Der achtstigige Wagen. — Fänkereien und Bosheiten zwischen meiner Mutter und dem Größfürsten.

#### Sweites Kapitel.

Einzug in Kiew und Rückehr nach Moskau. — festlichkeiten. — Meine Schulden. — Meine sinanzielle Lage. — Die feinde meiner Mutter. — Der Großfürst erkrankt an den Masern. — Reise nach Petersburg. — Geburtstagsseier der Kaiserin in Twer. — Der Großfürst bekommt die Pocken. — fürst Galitzin und Zacharias Czernitscheft. — Wir reisen miteinander nach Petersburg weiter. — Meine Beschäftigungen. — Graf Gyllenburg. — Schilderung meines eigenen Ichs. — Der Großfürst kehrt nach seiner Genesung nach Petersburg zurück. — feier des siedzehnten Geburtstages Peters. — Die Kaiserin lobt meine Aussprache des Russischen. — Verdruß meiner Mutter. — Prinz August von Holstein, ihr Bruder. — Man gibt mir russische Kammerfrauen.

17

#### Drittes Kavitel.

Merkwürdiger Zwischenfall mit dem Groffürsten. - Schlechtes Befinden meiner Mutter. - Tod Karls XII. - 3ch lerne reiten. - Wir beziehen den Sommerpalaft. - Berletzte Eigenliebe. - Überfiedelung nach Deterhof. - Man fangt an, von meiner hochzeit zu fprechen. - Kindische Spielereien des Groffürsten. - Ein nächtlicher Spazieragna mit meiner Umgebung im Schlofpark. - Wie man ihn auslegt. - falfche Unschuldigungen meiner Mutter gegen mich. - Die Kaiserin bestimmt den Tag meiner Vermählung. - Meine Bochzeit und deren feierlichkeiten. - Abreise meiner Mutter. -Derabschiedung fräulein Jukoffs. - Man verheiratet und verbannt fie. - 3m Winterpalaft, - Rudftritt der Kammerherren Berkholz und Brummer. — Maskenbälle. — Der Groffürst vertraut mir aufs neue seine Liebesabenteuer an.

32

#### Diertes Kapitel.

Mein Verhalten mahrend der fasten. - Das Marionettentheater des Brokfürsten. - Eine intereffante Entdeckung. - Sorn der Kaiferin Elisabeth gegen ihren 27effen. - Meine Ceute finden Mittel, meine Ehrendame, Madame Kruse, betrunken ju machen. - Ernennung des fürften Repnin gum Begleiter des Großfürsten. - Repnins Charafter. - Madame Ticho: alofoff wird zu meiner Oberhofmeisterin ernannt. - Die drei Czernitscheffs. - Reise nach Reval. - Ubreise von dort nach Katharinental. - Alliangvertrag zwifden Rufland und Öfterreich. - flottenmanöver. - Rückfehr nach Detersburg. . 45

#### fünftes Kapitel.

Befehl der Kaiserin, das Abendmahl zu nehmen. - Die Kompagnie des Groffürsten in Oranienbaum. - Langweiliges Leben in Oranienbaum. - 3ch trofte mich mit meinen Büchern. - Umufanter Winter in Petersburg. - Reife nach Tifchwin. - Der kaiferliche favorit Razumowski. - Ticho. glotoff. - Tod der fürstin Bagarin. - Im Sommerpalaft. - Verschiedene Verabschiedungen. - Reise nach Gostilita. -Tod meines Vaters. — Man verbietet mir, ihn länger als acht Tage zu beweinen. -- Intrige Bestuscheffs. - Die Mente des Groffürsten. - Er fpielt mit Duppen und anderem Spielzena. — Man perbietet uns, mit unferer Umgebung balblaut zu fprechen. - Der hundestall neben unferm Schlaf-3immer. - Mastenbälle in meinen Bemächern. - Unanade Repnins. - Die Kaiserin macht mir Vorwürfe. - 3ch befomme die Masern . . . . . . . . . . . . . . . . 60

#### Sedites Kapitel.

Reise nach dem Gute des favoriten. - Einsturg des Bauses, das wir bewohnen. - Ruckfehr nach dem Sommerpalaft. -Unfunft des Malteser Ritters Safromoso. - Er steckt mir heimlich Briefe von meiner Mutter gu. - 3ch antworte ihr auf demfelben Wege. - Überfiedelung nach Deterhof. -Interessantes Verhältnis Cschoalofoffs zu fräulein Kocheleff. - Thre Verbannung. - Madame Tichoglofoffs Wut gegen ihren untreuen Gatten. - Die Kaiferin verzeiht ihm. -Mein Leben in Oranienbaum. - Rudfehr nach der Stadt. - Man verabschiedet Madame Kruse und gibt mir Madame Wladislama. — Madame La Tour l'Unnois. — Bochzeit des Brafen Leftocg. - Graf Czernitscheff schreibt mir beimlich.

#### Siebtes Kapitel.

Aufenthalt in Moskau. -- Man verabschiedet wieder eine Person meiner Umgebung. - Krantheit der Kaiferin Elifabeth. -Der Beichtvater verweigert Cschoglokoff das Abendmahl. -Lefture. - Die Mahe der Bemacher des Groffürsten wird unerträglich. - Er dreffiert und qualt feine Bunde. - Mein Kammerdiener bringt mir heimlich einen Brief von Czernitscheff. - Reise nach Perowa. - Aufenthalt in Rajowa. - Graf Razumowski macht mir den hof. - Der Ball im Klofter Troitza. - Wutausbrüche der Kaiserin. - Diner in Taininsfoje, wobei fich der Großfürst unsinnig betrinft. -Iman Schuwaloff wird jum Kammerberrn ernannt. - 3ch werde frank, muß aber trotzdem der Bochzeit Allerander 

### Achtes Kavitel.

Schlimme Geschichte, in die der Großfürst verwickelt ift. - Eine Derhaftung. - Rudfehr nach Petersburg. - Gefährliche Operation. — Tjchoglokoff arrangiert einige Spielgesellschaften. — Die Prinzessin von Kurland. — Der Großfürst bringt ihr viel mehr Aufmerksamkeit entgegen. — Die beiden Schwestern Woronzow. — Der Großfürst weigert sich, ein Bad zu nehmen. — feier des Ramensfestes des favoriten der Kaiserin. — Aufenthalt in Farskoje Selo. — Der Großsfürst macht der Prinzessin von Kurland öffentlich den Hof. — Unglaubliche Roheit des Großfürsten gegen mich. — fataler Deitschenhieb. — Frische Austern aus Holstein

#### Meuntes Kapitel.

Graf Bernis, Graf Kynar und General Arnheim. — Verabschiedung meines treuen Kammerdieners Pevreinoss. — Fran von Arnheim. — Angenehme Gesellschaft bei Madame Cschogloboss. — Meine Art zu reiten. — Ein neuer Anbeter. — Die beiden Soltikoss. — Verlobung der Prinzessin von Kurland mit dem älteren Soltikoss. — Maskenbälle bei Hose. — Theatervorstellungen des Fürsten Pussungess. — Der Kadett Beketoss, ein zufünstiger Günstling der Kaiserin. — Mein Pudel Iwan Iwanowitsch. — Der Triumph der Einsachbeit.

#### Sehntes Kapitel.

Unterredung des Großfürsten mit Graf Bernis über die holsteinschen Ungelegenheiten. — Man erlaubt auch mir, meine Meinung darüber zu äußern. — Die kleinen Sänger der Kaiserin. — Man verdächtigt Beketoff der Homosexualität. — Leon Narischkin wird unser Kammerherr. — Folgenschwerer Besehl der Kaiserin. — Wir richten uns unsere Gemächer auf unsere eigenen Kosten ein. — Madame Cscoolff wird meine Freundin. — Kindische Einfälle des Großfürsten. — Heimlicher Brieswechsel zwischen mir und Jacharias Czernitscheff

#### Elftes Kapitel.

Berunglückte Autschpartie. — Intrige Madame Cschogloboffs. —
Sergius Soltikoff erscheint häufiger als nötig bei Hofe. —
Man täuscht Cschoglokoff auf seine Weise. — Sergius Soltikoff
erklärt mir seine Liebe. — Aufenthalt mit ihm auf der Insel

#### awölftes Kapitel.

Beschränkter Aufenthalt in Moskau. — Ein Lieblingsprojekt der Cschoglokoff. — Sie macht mir versteckte Vorschläge in bezug auf Sergius Soltikoff. — Landausenthalt. — Die feier des Krönungstages Elisabeths. — Die Kaiserin behandelt uns mit großer Kälte. — Duell Jacharias Czernitscheffs mit Oberst Leontieff. — Ich bin von neuem guter Hoffnung. — Jehlgeburt. — Trinkgelage des Großfürsten. — Seine Ohnmacht über seine Jechgenossen. — Eine Hinrichtung. — Wahnsinn mehrerer Personen des Hoses.

#### Dreizehntes Kapitel.

Rückfehr aufs Land. — Unglücksfall in der Kirche des Klosters Woskressensti. — Zweite Verlobung der Prinzessin von Kursland. — Das Schloß brennt! — Die Röcke der Gräfin Schuwaloss. — Unerwartete Entdeckung im Jimmer des Größürsten. — Das Bischofshaus. — Sergius vernachlässigt mich. — Eine tiese Traurigkeit bemächtigt sich meiner. — Ueberssedung nach Liberiza. — Der Größürst öffnet Tschogglokoss die Augen. — Schlauheit Sergius Soltikoss. — Er schläfert Tschoglokoss aus neue ein. — Rücksehr nach Moskau. 162

#### Dierzehntes Kapitel.

Aeujahr 1754. — Ein kaiserliches Witzwort. — Verlobung der fürstin Gagarin mit Dimitri Matjuschin. — Madame Tschoglokoffs Leidenschaft für den fürsten Peter Repnin. — Tschoglokoff erkrankt schwer. — Er schüttet mir sein Herz aus. — Wortwechsel der beiden Schegatten. — Die Kaiserin kontrolliert mich. — Sie schöpft Verdacht. — Tod Tschoglokoffs. — Aberglaube seiner Frau. — Verabschiedung Madame

Geb

Rüc

|                                                                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cichoglofoffs Man will mir die Gräfin Rumianzoff wieder                                                             |       |
| geben Mein Kummer darüber Langweilige fahrt nach                                                                    |       |
| Petersburg. — Schreckliche Befürchtungen                                                                            | 170   |
|                                                                                                                     |       |
| fünfzehntes Kapitel.                                                                                                |       |
| urt meines Sohnes Paul. — Man entfernt mein Kind sofort                                                             |       |
| nach der Geburt von mir. — Rücksichtslose Behandlung einer                                                          |       |
| Wöchnerin. — Von aller Welt verlassen! — Die blane Atlas-                                                           |       |
| mantille der Kaiserin. — Kurioser fund unter dem Kopf-                                                              |       |
| kissen Elisabeths. — Der Großfürst macht der Gräfin Woronzow                                                        |       |
| den Hof. — Taufe meines Sohnes. — Das Wochengeschenk                                                                |       |
| der Kaiserin. — Mein Gemahl ist neidisch darauf. — Tauf-                                                            |       |
| feftlichkeiten. — Berdruß des Großfürsten. — Ich sehe meinen Sohn zum ersten Male. — Erste Guldigungen und erfter   |       |
| Elusgang. — fieberanfälle                                                                                           | 170   |
| was guing. Greeceun auc                                                                                             | (6.)  |
| Seczehntes Kapitel.                                                                                                 |       |
| kehr Soltikoffs. — Ich erwarte ihn vergebens bei mir. —                                                             |       |
| Meine Vorwürfe und feine Ausreden Ich laffe verschiedene                                                            |       |
| Personen meine Verachtung fühlen. — Kammerherr Brod-                                                                |       |
| dorf und der Makler Braun. — Wortwechsel zwischen mir                                                               | `     |
| und dem Großfürsten Umzug nach Oranienbaum Der                                                                      |       |
| Großfürst läßt ein ganzes Truppendetachement aus Bolstein                                                           |       |
| kommen. — Man findet das Ganze sehr lächerlich. — Prophe                                                            |       |
| zeihung. — Sir Williams. — Graf Poniatowski. — Mamens                                                               |       |
| fest meines Sohnes. — Sergius Soltikoff verliert in meinen                                                          |       |
| Augen. — Die holfteinschen Truppen reifen ab. — Briefe                                                              |       |
| Leon Ararifchfins an mich. — Der wirkliche Verfasser dieser Briefe aber ift Poniatowsfi. — Angenehmer Aufenthalt im |       |
|                                                                                                                     |       |

## Siebzehntes Kapitel.

Winterpalast. — Des Großfürsten liebstes Spielzeug. — Bälle und Konzerte beim Großfürsten. — Tollheiten Marischlins. — Beimliche nächtliche Besuche bei den Narischtlins und bei mir. 180

Krieg mit Friedrich II. — Die Marschastlin Apraxin. — Man sucht den Großfürsten immer mehr von mir zu entsernen. — Er ist in Madame Teplost verliebt. — Zweiselhafte Ehren bastigkeit der "Schrendamen" der Kaiserin. — Der Großfürst

| Seite .                                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| liebt nur im Winter Infunft der Kadetten in Granien-         |
| baum. — Melgunoff. — Ich nehme wieder Reitstunden. —         |
| Madame Schuwaloff und ihre Cochter. — Graf Poniatowski       |
| und Graf Horn. — Verräterische Tutunlichkeit des Bologneser  |
| Bundchens fürst und fürstin Galitzin Intrige der             |
| letzteren Aufregende Szene mit dem Großfürften.              |
| Albberufung Sir Williams'                                    |
| ***                                                          |
| Uchtzehntes Kapitel.                                         |
| Rückkehr Poniatowskis nach Rußland als polnischer Gesandter. |
| — Brockdorf und seine Intrigen. — Aussprache mit dem         |
| Großfürsten und Brockdorf. — Man verspottet den letzteren.   |
| — Meine Ratschläge für den Großfürsten. — Wie Peter III.     |
| ein Lügner wurde. — Leon Marischkin soll sich verheiraten. — |
| Die Liebe des Großfürsten zu Madame Teploff ist im Ab-       |
| nehmen. — Elisabeth Woronzow gewinnt von neuem seine         |
| Gunft. — Intrigen dagegen                                    |
| 27 eunzehntes Kapitel.                                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      |
| Tod des Ministers Pechlin. — Die Abenteurer in Oranienbaum   |
| nehmen von Jahr zu Jahr zu. — Die Gelage des Groß-           |
| fürsten. — Übergabe Memels am 24. Juni. — Rückfehr nach      |
| der Stadt. — Cangerschnte Unterredung mit der Kaiserin. —    |
| Uebereilter Auckzug Apraxins. — Ich schreibe ihm einen er    |
| mahnenden Brief Seine Furuckberufung Er ftirbt               |
| fürst Lieven. — General fermor. — Leon Marischfins ver-      |
| ändertes Benehmen. — Besuch des Prinzen Karl von Sachsen     |
| am ruffifchen Bofe Seine Abreise 232                         |
| dwanzigstes Kapitel.                                         |
| Neble Stimmung des Groffürsten Mein Gartenfest in Oranien-   |
| baum Leon Marifchfin erneuert seine Besuche bei mir          |
| Verdiente Züchtigung. — Die Schlacht bei Forndorf. — Graf    |
| fermor wird abberufen und Peter Soltikoff gu seinem 27ach    |
| folger ernannt. — Die Kaiserin bekommt auf offener Strafe    |
| einen Krämpfeanfall. — Rückfehr in die Stadt. — Der          |
| Groffürst langweilt sid Er leugnet die Daterschaft meines    |
| Kindes Mein Benehmen gegen meinen Gemahl.                    |

Donigtomski mird abberufen. - Einfältiges Benehmen des Groffürsten. - Geburt meiner Tochter. - Zwei Kabinettsordres von je 60 000 Rubel. - Pereinsamt! . . . . . 243

#### Einundzwanzigftes Kapitel.

Luftige Gesellschaft hinter einer spanischen Wand. - Der vermeintliche Musikus. - Erster Kirchaang. - Drei Bochzeiten am Bofe. - Bestuscheff fällt in Unanade. - Seine Derhaftung fest mich in große Bestürzung. - Berubigendes Billett. - Gebeime Korrespondeng Bestuscheffs mit Doniatomski und Stambke. - Entdeckung derfelben. - 3ch ichmebe in Gefahr. - Stambfe wird nach Deutschland guruckgeschickt. - Entlaffung Poniatowskis. - 3ch verbrenne alle meine Papiere. - Man meidet mich. - Meine Absicht, mich vom Groffürsten ju trennen. - Mein Brief an die Kaiferin, diese Sade betreffend. - Einige Suge meines Charafters. - Man nimmt mir auch Madame Wladislama. -Traurige Stunden. - Die Beichte, mein einziger Troft. -Der Groffürst gedenkt Elisabeth Woronzow zu beiraten . . 255

#### Sweiundzwanzigstes Kapitel.

Unterredung mit der Kaiserin. — Verleumderische Unklagen des Broffürsten gegen mich. - 3ch gebe siegreich aus dem Kampfe hervor. - Unerwartetes Vertrauen der Kaiferin. - Graf Woronzow. - 3ch erscheine wieder in der Beffentlichkeit. - Pring Karl von Sachsen. - Man erlaubt mir, meine Kinder gu besuchen. - Zweite Busammenkunft mit Ihrer 

# Machtrag.

| Erftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Selle  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Die abnehmende Gesundheit der Kaiserin Elisabeth. — Besuch bei Ihren faiserlichen Hoheiten. — Gemeine Gewohnheiten und Reigungen des Großfürsten. — Seine Lieblingsgesellschaft. — Hofanekdoten. — Der herannahende Tod Elisabeths. — Eigentümliche Unterredung mit Katharina                                                                                                                       | 298    |
| dweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Tod der Kaiserin Elisabeth. — Peter III. lädt mich wiederholt zu feinen Gesellschaften ein. — Ein Gespräch mit dem Kaiser. — Eine kaiserliche Spielgesellschaft. — Ich sage Seiner Majestät die Wahrheit. — Fürst Trubetzsoi. — Peter im Sterbezimmer seiner Tante. — Die neue Etikette                                                                                                             | 305    |
| Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Unpopuläres Benehmen des Kaisers. — festessen bei Gelegenheit des friedens mit Preußen. — Peter beleidigt seine frau vor allen Gästen. — Erster Ukt der Verschwörung. — Marschall Razumowski. — Panin und die übrigen Personen unserer Partei                                                                                                                                                       | 309    |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Umzug des Hoses nach Peterhos. — Ungeduld der Garden. — Der denkwürdige 27. Juni. — Unvorhergesehene folgen einer Verhaftung. — Beschleunigung der Katastrophe. — Besuch des jungen Orloss bei der fürstin. — Erfolg des Unter- nehmens. — Katharina wird zur Herrscherin proklamiert. — Ich eile zu ihr. — Die Kaiserin und fürstin Daschkoff in Uni- form. — Rücksehr der Kaiserin nach Peterhos. | 3112   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .,,,,, |
| fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Verhalten des Kaisers. — Er dankt ab. — Herr Betskoi Tragisches Ende Peters. — Die Gefühle Katharinas und                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 325    |
| Unhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 331    |

#### Motto.

Nicht immer ist das Glück so blind, wie man es sich vorstellt. Es ist oft das Resultat wohlberechneter Maßnahmen, die, von der Allgemeinheit unbemerkt, den Ereignissen vorausgegangen sind. Besonders aber ist es das Ergebnis persönlicher Eigenschaften, des Charafters und der Handlungen.

Um dies etwas mehr verständlich ju machen, fomme ich zu folgendem Schluß:

Eigenschaften und Charaftere sollen vorherrschen, die Handlungsweise in zweiter Linie kommen, Glück oder Unglück aber den Schluß bilden.

Zwei merkwürdige Beifpiele davon find:

Peter III. Katharina II.

## Erstes Kapitel.

Peter III. und seine Estern. — Sein Vormund, der Bischof Adolf Friedrich von Lübeck. — Seine Erzieherin Holstein. — Elizabeth I. bestimmt ihn zu ihrem Ehronerben. — Meine erste Begegnung mit Peter III. — Seine Erziehung und seine Veschäftigungen in Außland. — Meine Ankunft mit meiner Mutter in Moskau. — Der Dizekanzler Bestuscherff-Ajumin. — Geständnisse des Erosffürsten gegen mich. — Meine Lehrer in Moskau. — Ich erkranke an einer Brustellentzündung. — Unvernunft meiner Mutter. — Der Großfürst beachtet mich weniger als vorher. — Zeise nach dem Kloster Troiza. — Der Marquis de Ca Chétardie. — Man isoliert uns. — Ich erhalte einen Hosstaat. — Der achtstigige Wagen. — Fänkereien und Vosheiten zwischen meiner Mutter und dem Eroßfürsten.

Die Mutter Peters, eine Tochter Peters I., starb zwei Monate nach seiner Geburt an der Schwindsucht in der kleinen Stadt Kiel in Holstein; vielleicht aber war es auch der Kummer, sich dorthin versetzt zu sehen und so unglücklich verheiratet zu sein, der sie dahinraffte. Herzog Karl friedrich von Hol= stein, der 27effe Karls XII., Königs von Schweden, und Dater Peters III., war ein schwacher, häßlicher, kleiner, franklicher und armer fürst. Er starb im Jahre 1739 und ließ seinen ungefähr elfjährigen Sohn unter der Dormundschaft seines Vetters Udolf friedrich, des Bischofs von Cubeck, Herzogs von Holstein und späteren infolge des friedens von 2160 auf die Empfehlung der Kaiserin Elisabeth erwählten Königs von Schweden zurück. Die oberste Ceitung der Erziehung Peters III. war den Händen des Oberhofmarschalls Brummer, eines geborenen Schweden, anvertraut. Unter deffen Befehlen standen der Oberkammerberr Berkholz und vier Kammer=

Katharina II.

herren, von denen zwei — Adlerfeldt, der Verfasser einer Geschichte Karls XII., und Wachtmeister — Schweden, die beiden andern — Wolf und Madseld — Holsteiner waren. Man erzog den Prinzen für den schwedischen Thron an einem, für das Cand, in welchem er sich befand, zu großen Hose, der in verschiedene Parteien gespalten war. Diese haßten sich gegenseitig bitter. Eine jede von ihnen suchte sich des Geistes des jungen Prinzen, den sie bilden sollten, zu bemächtigen und folglich auch ihm die Abneigung gegen die ihnen entgegenstehenden Persönlichkeiten einzuslößen. Der Prinz haßte Brummer im tiessten Innern seines Herzens und liebte feinen in seiner Umgebung, weil alle ihm unbequem waren.

Seit seinem zehnten Jahre schon zeigte Peter III. eine starke Neigung zum Trunk. Man zwang ihn von frühester Jugend an bei den meisten Festlichkeiten und Vorstellungen bei Hofe gegenwärtig zu sein und verlor ihn weder Tag noch Nacht aus dem Auge. Die einzigen, die er während seiner Kindheit und der ersten Jahre seines Aufenthaltes in Außland liebte, waren zwei alte Kammerdiener: der Eivsländer Kramer und der Schwede Rumberg. Cetsterer, ein ungebildeter und roher Mensch, der unter Karl XII. Dragoner gewesen war, war ihm der angenehmste. Brummer und solgslich auch Berkholz, der alles nur mit den Augen des ersteren ansah, waren natürlich dem prinzlichen Vormund und Regenten ergeben, während alle andern mit diesem und mehr noch mit seiner Umgebung unzufrieden waren.

Als die Kaiserin Elisabeth im Jahre 1741 den russischen Thron bestiegen hatte, schiefte sie den Kammerherrn Korf nach Holstein, um ihren Reffen Peter zu holen, den der Prinzregent sofort in Begleitung des Oberhosmarschalls Brummer, der Kammerherren Berkholz und Decken abreisen ließ. Die Freude der Kaiserin bei seiner Ankunft war groß.

Bald darauf begab sie sich zu ihrer Krönung nach Moskan, fest entschlossen, den Orinzen zu ihrem Thronerben zu erflären; vorher aber mußte er zur griechisch-katholischen Reli= gion übertreten. Die feinde des Oberhofmarschalls Brummer, namentlich der Großkammerherr Graf Bestuscheff und Graf Nikita Iwanowitsch Danin, der lange Zeit russischer Gesandter in Schweden gewesen war, behaupteten, überzeugende Beweise in Bänden zu haben, daß Brummer, seitdem er die Kaiserin entschlossen sah, ihren 27effen zu ihrem 27achfolger zu er= flaren, sich ebenso sehr bemühte, Beist und Berg seines Zoglings zu verderben, als er früher bestrebt gewesen war, ihn der schwedischen Krone würdig zu machen. Ich selbst aber habe stets an dieser Abscheulichkeit gezweifelt und geglaubt, daß die Erziehung Deters III. ein Widerstreit unglücklicher Verhältniffe gewesen sind. Im folgenden werde ich erzählen, was ich gesehen und gehört, und schon daraus wird sich vieles bisher Unverständliche aufklären.

Ich sah Peter III. zum ersten Male im Jahre 1739, als er elf Jahre alt war, in Eutin bei seinem Vormund, dem Kürstbischof von Cübeck, einige Monate nach dem Tode seines Vaters, des Herzogs Karl Friedrich. Der Fürstbischof hatte seine ganze kamilie bei sich versammelt, um seinen Zögling einzusühren. Meine Großmutter, die Mutter des kürstbischofs, und meine Mutter, die Schwester desselben, waren zu diesem Zwecke mit mir, die ich damals zehn Jahre zählte, nach Hamburg gekommen. Auch Prinz August und Prinzessin Auna, die Geschwister des prinzlichen Vormundes und Regenten von Holstein, waren anwesend. Bei dieser Gelegenheit hörte ich im Kamilienkreise davon sprechen, daß der junge Herzog zum Trunke neige und ihn seine Umgebung nur mit Mühe vershindern könne, sich bei Tische zu betrinken. Er sei starrsköpfig und jähzornig, liebe seine Umgebung und besonders

Brummer sehr wenig; im übrigen aber sehle es ihm nicht an Cebhastigkeit, obgleich er ein kränkliches und ungessundes Unssehen habe. Und in der Tat, er war sehr blaß, außerordentlich mager und von schwächlicher Konstitution. Diesem Kinde wünschte seine Umgebung das Unsehen eines fertigen Menschen zu geben, zu welchem Zwecke man ihn unaushörlich belästigte und ihn unter einem Drucke hielt, der ihm jene Falschheit einpflanzen mußte, die seitdem den Kern seines Charakters bildete.

Bald nach seiner Unkunft in Außland folgte dem holsteinischen Hose eine schwedische Gesandtschaft, um sich von der Kaiserin ihren Aeffen zur Nachfolge auf den schwedischen Thron auszubitten. Aber Elisabeth, die schon, wie oben bes merkt, ihre Absichten durch die Friedenspräliminarien von Aboerklärt hatte, antwortete dem schwedischen Candtage, sie habe ihren Aeffen zum Erben des russischen Thrones ernannt und halte sich strikt an die Präliminarien von Abo, welche für Schweden den Prinzregenten von Holstein zum Kronerben bestimmten.

Peter III. wurde also zum Erben Elisabeths und Großfürsten von Außland erklärt, nachdem er sein Glaubensbekenntnis, dem Aitus der griechischen Religion gemäß, abgelegt hatte. Zum Lehrer erhielt er den nachmaligen Erzbischof von Pleskow, Simon Theodorski. Der Prinz war
im strengsten und intolerantesten lutherischen Aitus getauft
und erzogen worden. Da er schon von Kindheit an stets
jedem Unterricht abgeneigt war, habe ich von seiner Umgebung
sagen hören, daß man in Kiel die größte Nühe gehabt, ihn
an Sonn- und kesttagen in die Kirche zu führen, sowie ihn die
Pflichten der Undachtsübungen erfüllen zu lassen. Auch bei
Simon Theodorski soll er sich durch Mangel an religiösem
Befühl ausgezeichnet haben. Besonders aber war Seine kaiser-

liche Bobeit darauf bedacht, über jeden Dunkt zu streiten, und oft wurde seine Umgebung herbeigerufen, um den heftigen Zänkereien ein Ende zu machen, oder sie zu mildern. Endlich, nach vielen Derdrieglichkeiten, unterwarf er sich dem Willen seiner Cante, obaleich er, sei es nun aus Vorurteil, Bewohn= heit oder Widerspruchsgeist, oft merken ließ, daß es ihm lieber wäre, nach Schweden zu gehen, als in Aufland zu bleiben. Er behielt Brummer, Berkholz und seine holsteinische Umgebung bis zu seiner Verheiratung bei sich. Mur der form halber hatte man ihm noch einige andere Cehrer beigegeben: Isaak Wessedowski für die russische Sprache, der indes zuerst sehr selten und später gar nicht mehr kam, ferner Professor Stehlein, der ihn Mathematik und Beschichte lehren sollte, im Grunde aber mit ihm spielte und ihm als Hanswurst diente. Der fleifigste Cehrer war der Balletmeister Caudé, der ihn das Tanzen lehrte.

In seinen inneren Gemächern beschäftigte sich der Großfürst ansangs mit nichts anderem, als ein paar Bediente, die
ihm als Kammerdiener beigegeben waren, exerzieren zu lassen. Er gab ihnen Grad und Rang und degradierte sie nach
Belieben. Es war die reinste Kinderei. Ueberhaupt war
er sehr kindisch, obgleich er schon sechzehn Jahre zählte.

Um 9. Februar des Jahres 1744, als der russische Hof in Moskau war, kam ich mit meiner Mutter dort an. Der russische Hof war damals in zwei große Parteien gespalten. Un der Spitze der einen, die sich aus ihrem Verfall zu erheben begann, stand der Vizekanzler Graf Bestuscheff-Rjumin. Er wurde weit mehr gefürchtet als geliebt, war ein äußerst intriganter und argwöhnischer Mensch, fest und unerschrocken in seinen Grundsätzen, ziemlich tyrannisch, ein unversöhnlicher Feind, aber Freund seiner Freunde, die er nur verließ, wenn sie selbst ihm den Rücken kehrten; übrigens schwierig im Umgang und

oft kleinlich. Er stand an der Spitze der auswärtigen Ungelegenheiten. Da er die Umgebung der Kaiserin zu bekämpfen hatte, war er vor der Reise nach Moskau ein wenig im Nachteile, begann sich aber bald zu erheben. Er hielt es mit den Hösen von Wien, Sachsen und England, und meine und meiner Mutter Unkunft war ihm daher nicht angenehm, denn sie war das geheime Werk der ihm seinolich gesinnten Partei. Obgleich die Feinde des Grasen Bestuscheff sehr zahlereich waren, so zitterten doch alle vor ihm. Er hatte vor ihnen den Vorteil seiner Stellung und seines Charakters voraus, der ihn weit über die Politiker der Vorzimmer erhob.

Die Bestuscheff entgegengesetzte Partei stand auf seiten Frankreichs, seines Schützlings Schweden und des Königs von Preußen. Der Marquis de La Chétardie war ihre Seele, und die von Holstein gekommenen Hofleute waren ihre Matadore. Sie hatten Cestocq, einer der Hauptbeteiligten an der Revolution, welcher die Raiserin Elisabeth auf den russischen Thron gebracht hatte, für sich gewonnen, und dieser war einer der ersten Vertrauten der Kaiserin. Seit dem Tode der Kaiserin Katharina I. war er Elisabeths Leibarzt gewesen, hatte der Mutter sowie der Tochter große Dienste geleistet, und es fehlte ihm weder an Beist, noch Schlauheit und Intrige, aber er war schlecht und von finsterem und bosem Charafter. Alle jene fremden unterstütten diese Partei und drängten besonders den Grafen Michael Woronzow vor, der ebenfalls an der Revolution teilgenommen und Elisabeth in der Nacht, als sie den Thron bestieg, begleitet hatte. Sie hatte ihm die Richte der Kaiserin Katharina I., Gräfin Ilnna Karlowna Skawronski, zur Frau gegeben, welche in der Mähe der Kaiserin Elisabeth erzogen und ihr sehr ergeben war. 2luch Graf Allerander Rumianzoff, der Dater des Marschalls, stand auf seiten dieser Partei. Er hatte den frieden von 2160 mit Schweden unterzeichnet, einen frieden, bei dem Bestuscheff wenig zu Aate gezogen worden war. Außerdem zählten sie den Generals prokurator Trubetzkoi, sowie die ganze familie dieses Aamens und folglich auch den Prinzen von Hessenschwarz, der eine Prinzessim Trubetzkoi geheiratet hatte, zu ihren Anhängern. Obgleich damals sehr angesehen, war der Prinz von Hessenschwarz eigentsich nichts durch sich selbst; sein ganzes Unsehen verdankte er nur der zahlreichen familie seiner Frau, deren Vater und Mutter damals noch lebten, und von denen bessonders die Mutter großen Einfluß auf den russischen Thron hatte.

Die übrige Umgebung der Kaiserin bestand damals aus der familie Schuwaloff. Diese hielt in jeder Beziehung dem Oberjägermeister Razumowski das Gleichgewicht, der für den Augenblick der erklärte Günstling war.

Graf Bestuscheff wußte von ihnen Autzen zu ziehen, aber seine Hauptstütze war der Baron Tscherkassoff, Rabinettssekretär der Raiserin, der schon im Rabinett Peters I. gedient hatte. Er war ein roher und starrköpfiger Mensch, der Ordnung und Gerechtigkeit wollte und alles im gewohnten Gange zu halten wünschte. Der Rest des Hoses stellte sich auf die eine oder die andere Seite, je nach seinen persönlichen Interessen und Unssichten.

Wie es schien, freute sich der Großfürst über die Ankunst meiner Mutter und über die meinige sehr. Während der ersten Tage bewies er mir, der fast Künfzehnjährigen, viele Aufmerksamkeiten. Aber während dieses kurzen Zeitraumes sah und begriff ich nur zu gut, daß er sich aus der Nation, über die er zu herrschen bestimmt war, sehr wenig machte, an seinem lutherischen Glauben festhielt, seine Umgebung nicht liebte und sehr kindisch war. Ich schwieg meist und hörte ihm zu, was mir sofort sein Vertrauen gewann. Dabei er-

innere ich mich, daß er mir unter anderem auch sagte, was ihm am meisten an mir gefalle, sei, daß ich seine Cousine wäre und er mit mir als seiner Verwandten rückhaltslos sprechen könne. Darauf erzählte er mir, daß er in eine der Ehrendamen der Kaiserin verliebt sei, die nach dem Unglück ihrer Mutter, einer Madame Capukin, welche nach Sibirien verdammt worden war, den Hof hätte verlassen müssen. Er habe sehr gewünscht, sie zu heiraten, sei aber jeht fest entschlossen, sich mit mir zu vermählen, weil es seine Tante befehle. Errötend hörte ich diese verwandtschaftlichen Mitteilungen an und dankte ihm für sein vorzeitiges Vertrauen; aber im Grunde meines Herzens betrachtete ich mit Erstaunen seine Unvorsichtigkeit und den Mangel an Urteil über viele Verhältnisse.

Zehn Tage nach meiner Unkunft in Moskau, es war an einem Sonnabend, begab sich die Kaiserin ins Kloster Troita, während der Großfürst bei uns in Moskau blieb. Man hatte mir schon drei Cehrer gegeben: Simon Theodorski, um mich in der griechischen Religion zu unterrichten, Basil Abaduroff für die russische Sprache und den Ballettmeister Caudé für den Tang. Um schnellere fortschritte in der russischen Sprache zu machen, stand ich des Machts auf und lernte, während alles schlief, die mir von Abaduroff gegebenen Befte auswendig. Da mein Zimmer warm war und ich keine Erfahrungen binsichtlich des Klimas hatte, unterließ ich es, mir Schuhe und Strümpfe anzuziehen und studierte so wie ich aus dem Bett fam. In der folge wurde ich nach vierzehn Tagen von einer Bruftfellentzundung befallen, die mich hinwegzuraffen drohte. Sie begann am Dienstage nach der Abreise der Kaiserin mit einem Schüttelfroste, als ich mich eben angekleidet hatte, um mit meiner Mutter beim Großfürsten zu Mittag zu speisen. 27ur mit 217ühe erhielt ich von meiner 217utter die Erlaubnis. mich zu Vett zu legen. Alls sie vom Diner zurückehrte, fand sie mich fast besinnungslos, fieberhaft beiß und mit einem uner= träalichen Schmerz in der Seite. Sie glaubte, ich wurde die Doden befommen, schickte nach Merzten und forderte, daß sie mich demgemäß behandelten. Die Acrate behaupteten, man muffe mir zur Uder lassen, sie aber verweigerte ihre Zustimmung, weil man, wie sie fagte, durch Aderlag ihren Bruder in Rufland an den Pocken habe sterben lassen, und sie wolle nicht, daß mir dasselbe geschähe. Die Merzte und die Umgebung des Broffürsten, welche die Docken nicht gehabt hatten, schickten nun einen genauen Bericht über den Stand der Dinge an die Kaiserin, während ich im Bette lag, umgeben von meiner Mutter und den Merzten, die miteinander stritten, bewußtlos, im hitiaften fieber und mit einem Schmerz in der Seite, der mir furchtbare Ceiden verursachte und Seufzer entrig, wofür meine Mutter mich schalt und von mir verlangte, daß ich meine Ceiden geduldig ertrage.

Endlich am Sonnabend Abend um sieben Uhr, also am fünften Tage meiner Krankheit, kam die Kaiserin aus dem Moster Troita zurück. Sowie sie ihren Wagen verlassen hatte, begab sie sich in mein Simmer, wo sie mich ohne Besimmung fand. Mit ihr kamen der Graf Cestocq und ein Wundarzt, und nachdem sie den Rat der Herzte gehört, setzte sie fich felbst auf den Rand meines Bettes und befahl, mir sofort zur Alder zu lassen. In dem Alugenblick, wo dies geschah, fam ich wieder zu mir und sah mich, als ich die Augen öffnete, in den Urmen der Kaiserin, welche mich stützte. Siebenund= zwanzig Tage schwebte ich zwischen Leben und Tod, während man mir sechzehnmal zur Uder ließ und bisweilen viermal an einem Tage. Meine Mutter durfte kaum noch mein Simmer betreten. Sie widersetzte sich fortwährend gegen diese häufigen Alderlässe und behauptete öffentlich, man wolle mich um= bringen. Schlieflich aber begann fie fich doch zu überzeugen, daß ich die Docken nicht bekommen würde. Die Kaiserin hatte die Gräfin Rumianzoff und mehrere andere Damen zu mir geschickt, und es schien, als ob man dem Urteile meiner Mutter miftraue. Endlich öffnete fich der innerliche Abszeff an meiner rechten Seite durch die Bemühungen des portugiesischen Urztes Sanches. 3ch brach ihn aus, und von diesem Augenblick an febrte mein Bewuktsein vollkommen guruck. Sofort aber bemerkte ich, daß das Benehmen meiner Mutter während meiner Krankheit ihr die Mißbilligung aller zugezogen hatte. Als sie mich sehr krank sah, wollte sie einen lutherischen Pastor zu mir rufen laffen, und man fagte mir fpater, doft man einen Augenblick, wo ich bei Bewußtsein war, benutte, mir diesen Vorschlag zu machen, daß ich jedoch antwortete: "Wozu? schickt lieber nach Simon Theodorski; mit diesem will ich gerne sprechen." Man holte ihn, und er sprach mit mir in Begenwart der Unwesenden auf eine Weise, die jedermann befriedigte. Dies machte einen sehr guten Eindruck auf die Kaiserin und den gangen Bof.

Aber noch ein anderer kleinerer Umstand schadete meiner Mutter sehr. Um Ostern ließ sie mir eines Morgens durch eine Kammerfrau sagen, ich möchte ihr einen blauen, silberdurchs wirkten Stoff abtreten, den mir mein Onkel bei meiner Abreise nach Außland geschenkt hatte, weil ich großen Gesallen daran sand. Ich ließ ihr erwidern, es stehe ganz bei ihr, ihn zu nehmen, obgleich ich ihn sehr liebe, weil ihn mir mein Onkel, als er gesehen, daß er mir gesalle, geschenkt habe. Da nun die Personen meiner Umgebung merkten, daß ich meinen Stoff nur ungern hergab, und bedachten, wie lange ich zwischen Seben und Tod geschwebt, und seit wie wenigen Tagen ich mich erst etwas besser fühlte, besprachen sie unter einander die Unklugheit meiner Mutter, einem sterbenden Kinde das geringste Dergnügen zu mißgönnen, während sie, statt diesen

Stoff an sich zu reißen, ihn lieber gar nicht hätte erwähnen sollen. Man erzählte den Vorgang der Kaiserin, die mir auf der Stelle mehrere reiche und prächtige Stoffe schiefte, unter andern auch einen blauen silberdurchwirkten. Meiner Mutter jedoch schadete dies bei ihr ungemein, und man beschuldigte sie, weder Zärtlichkeit noch Schonung für mich zu empfinden. Während meiner Krankheit hatte ich mich daran gewöhnt, die Augen geschlossen zu halten, so daß man glaubte, ich schliefe; dann sprachen die Gräfin Rumianzoff und die andern Damen unter sich, was sie auf dem Herzen hatten, wodurch ich viele Dinge ersuhr.

Als es mir ein wenig besser ging, brachte der Großfürst den Abend im Zimmer meiner Mutter zu, welches auch das meinige war. Er und alle andern schienen das größte Interesse an meinem Zustande zu nehmen, und die Kaiserin hatte sogar oft Tränen in den Augen. Endlich, am 21. April 1744, meinem fünfzehnten Geburtstage, war ich imstande, zum ersten Male nach dieser schrecklichen Krantheit in Gesellschaft zu erscheinen.

Ich glaube, man war über meinen Unblick nicht sehr erbaut. Ich war mager wie ein Skelett geworden, war gewachsen, aber mein Gesicht und meine Züge hatten sich verlängert, die Haare sielen mir aus und ich war totenbleich. Ich selbst fand mich zum Erschrecken häßlich und konnte meine Züge kaum wiedererkennen. Die Kaiserin schiekte mir auch deshalb einen Schminktopf und befahl mir, etwas Rot aufzulegen.

Mit dem Beginne des frühlings und des schönen Wetters hörte die uns vom Großfürsten bewiesene Teilnahme auf. Er zog es vor, spazieren zu gehen oder in der Umgebung von Moskau zu schießen. Zuweisen jedoch aß er mit uns zu Mittag oder zu Abend und setzte dann seine kindischen Geskändnisse gegen mich fort, während seine Umgebung sich mit meiner Mutter unterhielt. Diese empfing sehr viel Besuch

und es fanden bei ihr häufig Unterredungen statt, welche den nicht daran Beteiligten äußerst mißsielen. Besonders war dies bei dem Grasen Bestuscheff der Fall, dessen seinde sich bei uns versammelten, unter andern auch der Marquis de Ca Chétardie, der damals zwar noch keine offizielle Stellung im Staate einnahm, aber schon seine Beglaubigungsschreiben als Gesandter des französischen Hofes in der Tasche hatte.

Im Mai begab sich die Kaiserin wieder ins Kloster Troita, wohin der Großfürst, ich und meine Mutter ihr folgten. Schon seit einiger Zeit begann die Kaiserin meine Mutter mit großer Kälte zu behandeln, und die Urfache davon sollten wir bald im Kloster Troita erfahren. Eines Nachmittags, als der Großfürst in unserem Zimmer war, trat die Kaiserin plötlich ein und forderte meine Mutter auf, ihr in das anstoßende Bemach zu folgen. Graf Cestocq begleitete sie beide, während der Großfürst und ich uns unterdessen ans fenster fetten. Die Unterredung dauerte sehr lange. Endlich saben wir den Brafen Cestocq heraustreten, der im Vorübergeben sich dem Groffürsten und mir näherte, und als er uns lachen sah, fagte: "Diese große Heiterkeit wird bald ein Ende haben." Und dann, gegen mich gewandt, fuhr er fort: "Sie haben weiter nichts zu tun, als Ihr Gepäck in Ordnung zu bringen, denn Sie werden sofort nach Hause zurückkehren." Alls der Großfürst wissen wollte, weshalb, antwortete Cestocq: "Das werden Sie später erfahren." Dann ging er hinaus, um seinen mir unbekannten Auftrag auszurichten, uns, den Broffürsten und mich, unsern Gedanken über das eben Gehörte überlassend. Die Bemerkungen des Groffürsten waren in Worten, die meinigen in Gedanken. Er sagte: "Aber wenn Ihre Mutter fehler begangen hat, so haben Sie doch nicht auch welche begangen," worauf ich ihm erwiderte: "Meine Pflicht ist, meiner Mutter zu folgen und zu tun, was sie mir befiehlt."

Uebrigens sah ich deutlich, daß er mich ohne großes Zedauern verlassen haben würde. Was mich betraf, so war er mir bei seiner Sinnesart ziemlich gleichgültig, aber die Krone von Rußland war es mir nicht. — Endlich öffnete sich die Tür des Schlafzinnners, und die Kaiserin trat mit hochvotem Gesicht und erzürnter Miene heraus. Meine Mutter folgte ihr mit geröteten und tränenerfüllten Augen. Als wir uns beeilten, von der ziemlich hohen sensterbank, auf die wir uns gesetzt hatten, hinabzuspringen, mußte die Kaiserin lächeln, küßte uns beide und ging. Nachdem sie sich entsernt hatte, ersuhren wir allmählich, um was es sich handelte.

Der Marquis de La Chétardie, der früher — oder besser gesagt, bei seiner ersten Gesandtschaftsreise nach Augland die Gunst und das Vertrauen der Kaiserin in hohem Mage besessen hatte, sah sich bei seiner zweiten Reise in seinen Hoffnungen getäuscht. In seinen Reden zwar mäßigte er sich, seine Briefe aber waren voll der bittersten Galle. Man hatte sie geöffnet und entziffert, in ihnen die Einzelheiten seiner Unterhaltungen mit meiner Mutter und vielen andern Personen über die Zeitverhältnisse und zwar in einem der Kaiserin ungünstigen Sinne entdeckt, und es war der Befehl erteilt worden, den Marquis de La Chétardie, der so wenig Diplo= matie gezeigt, des Candes zu verweisen. Man nahm ihm den St. Andreasorden und das Porträt der Kaiserin, ließ ihm indes alle sonstigen Kostbarkeiten, die er einst von ihr zum Beschenk erhalten. 3ch weiß indes nicht, ob es meiner Mutter gelang, sich vor der Kaiserin zu rechtfertigen, aber aus unserer Abreise wurde nichts. Meine Mutter jedoch wurde stets mit großer Zurückhaltung und Kälte behandelt. Es ist mir un= bekannt, was zwischen ihr und de Ca Chétardie vorgefallen war, aber ich erinnere mich, daß er sich eines Tages an mich wandte und mich beglückwünschte, mein haar mit Bandern

geschmückt zu haben. Darauf erwiderte ich ihm: "Um der Kaiserin zu gefallen, würde ich mich auf jede mögliche Urt frisieren, die sie liebt." Als er dies hörte, wandte er sich ab, entsernte sich nach einer andern Seite und sprach nicht wieder mit mir.

Mit dem Großfürsten nach Moskau zurückgekehrt, isolierte man meine Mutter und mich noch mehr als zuvor. Wir erhielten weniger Besuch, und ich wurde zur Ablegung meines Glaubensbekenntnisses vorbereitet. Für diese Zeremonie setzte man den 28. Juni, und den darauffolgenden, den Peterstag, für meine Verlobung mit dem Großfürsten sest. Ich erinnere mich, daß der Marschall Brummer während dieser Zeit wiedersholt Klagen über seinen Zögling bei mir vorbrachte, und mich dazu verwenden wollte, seinen Großfürsten zu bessern oder anzuseuern. Aber ich sagte ihm, das sei mir unmöglich, denn dadurch würde ich ihm ebenso verhaßt werden, wie es seine Umgebung schon wäre.

Damals schloß meine Mutter sich eng an den Prinzen und die Prinzessin von Hessen an, mehr aber noch an den Bruder der letteren, den Kammerherrn von Retst. Diese Freundschaft aber missiel der Gräsin Rumianzoss, dem Marschall Brummer, kurz, jedermann. Während sie mit ihren Freunden in ihrem Simmer war, beschäftigten der Größfürst und ich uns damit, im Vorzimmer, in welchem uns niemand störte, umherzulärmen, denn an jugendliche kindlicher Cebhaftigkeit sehlte es uns beiden nicht.

Im Juli feierte die Kaiserin das fest des mit Schweden geschlossenen friedens, bei welcher Gelegenheit für mich, als verlobte Großfürstin von Rußland, ein Hosstaat eingerichtet wurde. Gleich nach diesem feste ließ uns die Kaiserin nach Kiew abreisen. Sie selbst folgte uns einige Tage später. Wir reisten in kleinen Tagereisen; meine Mutter und ich, die Gräfin

Rumianzoff und eine Ehrendame meiner Mutter in einem, der Grokfürst, Brummer, Berkholz und Deden in einem andern Wagen. Eines Nachmittags wollte der Großfürst, der sich in Gesellschaft seiner Erzieher langweilte, mit meiner Mutter und mir fahren. Sowie er aber in unserm Wagen saß, weigerte er sich, ihn wieder zu verlassen. Bierauf war meine Mutter, die es langweilte, Tag für Tag mit mir und ihm zu fahren, darauf bedacht, die Gesellschaft zu vergrößern. Sie teilte ihre Ubsicht den jungen Berren unseres Befolges mit, unter denen sich auch fürst Galitin — der nachmalige 21far= schall dieses Namens - und Graf Zacharias Czernitscheff befanden. Man nahm einen der Reisewagen, welche unsere Betten trugen, stellte rings herum Banke hinein, und Tags darauf bestiegen wir ibn, der Großfürst, meine Mutter, ich, fürst Galikin, Graf Czernitscheff und ein bis zwei der jungsten Berren unseres Gefolges. Auf diese Weise legte die Gesell= schaft in unserm Wagen den Rest der Reise sehr vergnügt zurück. Aber alle, die nicht mit uns fuhren, empörten sich da= gegen, und besonders miffiel dies dem Oberhofmarschall Brummer, dem Oberkammerherrn Berkholz, der Gräfin Rumianzoff, der Ehrendame meiner Mutter, aufs höchste, weil sie nicht mit dabei waren. Und während wir unterwegs lachten, langweilten und ärgerten sie sich.

So kamen wir nach drei Wochen in Koselsk an, wo wir weitere drei Wochen auf die Kaiserin warteten, deren Reise unterwegs durch verschiedene Zwischenfälle verzögert worden war. Wir ersuhren in Koselsk, daß sie unterwegs mehrere Personen ihres Gesolges verbannt habe und in sehr übler Caune sei. Endlich, Mitte August, kam sie in Koselsk an, und wir blieben dort mit ihr bis Ende August. Hier spielte man vom Morgen bis zum Abend in einem großen Saale inmitten des Hauses Pharo, und zwar sehr hoch. Uebrigens

wohnten wir sehr ena. Meine Mutter und ich schliefen in demselben Simmer, die Gräfin Rumiangoff und die Ehrendame meiner Mutter im Porzimmer, und ebenso alle andern. Eines Tages fam der Groffürst in das Zimmer meiner Mutter, als sie eben mit Schreiben beschäftigt war. Meben ihr stand ihr Geldkasten geöffnet, und er wollte aus Neugier darin herumsuchen. Meine Mutter jedoch sagte ihm, er solle ihn nicht anrühren, und er entfernte sich auch wirklich, um im Zimmer umberzuspringen. Als er aber, um mich zum Cachen zu bringen, bald nach diefer, bald nach jener Seite sprang, blieb er an dem Deckel des offenen Beldkastens hängen und warf ihn um. Mun wurde meine Mutter boje, und es entspann sich zwischen ihnen ein heftiger Wortwechsel. Meine Mutter beschuldigte ihn, den Geldkasten absichtlich umgestoßen zu haben, er wiederum beklagte sich über ihre Ungerechtigkeit, und beide wandten sich an mich, um mein Zeugnis anzurufen. Da ich Die Gemütsart meiner Mutter kannte, fürchtete ich Ohrfeigen zu bekommen, wenn ich nicht ihrer Meinung wäre; ebensowenig aber wollte ich lügen, als dem Großfürsten mißfallen, und befand mich also zwischen zwei feuern. Dennoch sagte ich meiner Mutter, ich glaubte nicht, daß Ubsichtlichkeit bei dem Groffürsten vorgelegen habe, sondern sein Rock wäre beim Springen an dem Deckel des Kastens hängen geblieben, der auf einem schmalen Tabourett stand. Mun wandte sich meine Mutter gegen mich, denn wenn sie erzürnt war, mußte sie irgend jemand haben, an dem sie ihre Wut auslassen konnte. Ich schwieg und fing an zu weinen. Alls der Großfürst sab, wie der ganze Jorn meiner Mutter mich traf, weil ich ein Tenanis zu seinen Bunften abgegeben, und daß ich weinte, flagte er meine Mutter der Ungerechtigkeit an und antwortete wütend auf ihre Zornesausbrüche. Sie ihrerseits saate ihm, er sei ein schlecht erzogener kleiner Junge; kurz, man kann

einen Zank kaum weiter treiben, ohne handgreiflich zu werden, was sie schließlich aber doch nicht taten. Seitdem war der Broffürst meiner Mutter gram, und nie vergaß er ihr diesen Streit. Meine Mutter ließ es gleichfalls an Bitterkeit ihm acaenüber nicht fehlen, und ihre Urt, mit einander zu per= febren, 30g fortwährend Unannehmlichkeiten, Miktrauen und gereizte Stimmung nach sich. Selbst in meiner Gegenwart wußten sie dies nicht zu verbergen. Vergebens bemühte ich mich, sie zu befänftigen, was mir indes nur in gang seltenen Augenblicken gelang, und dann auch nur auf kurze Zeit. Immer hatten sie Sarkasmen gegen einander zur Band. Meine Lage wurde dadurch von Tag zu Tag peinlicher; der einen suchte ich zu gehorchen, dem andern zu gefallen. Wirklich öffnete mir der Groffürst damals sein Berg mehr als allen andern, denn er fah, daß meine Mutter häufig gegen mich losfuhr, wenn sie mit ihm nicht anbinden konnte. Natürlich schadete mir das in seinen Augen nicht, weil er sich meiner dadurch versichert hielt.

## Zweites Kapitel.

Einzug in Kiew und Rückfehr nach Moskau. — festlichkeiten. — Meine Schulden. — Meine sinanzielle Lage — Die feinde meiner Mutter. — Der Großfürst erfrankt an den Masern. — Reise nach Petersburg — Geburtstagsfeier der Kaiserin in Twer. — Der Großfürst bekommt die Pocken — bürft Galitzin und Zacharias Czernitscheff. — Wir reisen miteinander nach Petersburg weiter. — Meine Beschäftigungen. — Gras Gyllenburg. — Schilberung meines eigenen Ichs. — Der Großfürst kehrt nach seiner Genesung nach Petersburg zurück. — feier des siehzehnten Geburtstages Peters. — Die Kaiserin sohn neine Aussprache des Aussischen. — Derdruß meiner Mutter. — Prinz August von Holstein, ihr Bruder. — Man gibt mir russische Kammersfrauen.

Um 29. August zogen wir endlich in Kiew ein. Wir blieben zehn Tage dort und kehrten darauf nach Moskau, ganz und gar in derselben Weise wir wir gekommen waren, zurück.

Katharina II.

In Moskau verging dann der ganze Berbst mit Theater, Ballett und Hofmaskeraden. Trotz aller feste aber bemerkte man, daß die Kaiserin häufig verstimmt war. Eines Tages, als meine Mutter und ich mit dem Großfürsten in einer der faiserlichen gegenüberliegenden Coge im Theater saffen, be= merkte ich, daß die Kaiserin sehr heftig und aufgebracht mit dem Grafen Cestoca sprach. Als sie zu Ende geredet, ver= ließ Cestoca sie, kam in unsere Coae, näherte sich mir und fagte: "Baben Sie gesehen, wie die Kaiserin mit mir ge= sprochen hat?" Ich antwortete bejahend. "27un," fuhr er fort, "sie ist sehr bose auf Sie." - "Auf mich? und weshalb?" erwiderte ich. "Weil Sie viel Schulden gemacht haben. 211s fie Prinzessin gewesen, habe sie ebenfalls keine andere Ein= nahme gehabt und noch dazu für ein ganges haus forgen müssen, doch sie habe sich gehütet, Schulden zu machen, weil sie gewußt, daß niemand dieselben für sie bezahlen werde." Er sagte dies alles in einem ärgerlichen, trockenen Con, wahrscheinlich, damit die Kaiserin aus ihrer Loge sehen sollte, wie er sich seines Auftrages entledigte. Die Tränen traten mir in die Augen, aber ich schwieg. Machdem er ausgeredet, entfernte er sich. Der Großfürst, der neben mir faß und den aröften Teil unserer Unterhaltung gehört hatte, fragte mich nach dem, was er nicht verstanden und gab mir dann mehr durch Mienen als durch Worte zu verstehen, daß er der Meinung seiner Frau Tante sei und es gang recht finde, daß man mich gescholten habe. Dies entsprach durchaus seiner Urt und Weise: er glaubte sich der Kaiserin angenehm zu machen, indem er auf ihre Unsichten einging, wenn sie jemand Als meine Mutter borte, um was es sich handele, crklärte sie, man habe ja alle möglichen Mittel angewandt, mich ihrer Autorität zu entziehen und mich in den Stand aesetzt, ohne ihren 23at zu handeln, so daß sie ihre Bande in

Unschuld wasche. So nahmen sie beide gegen mich Partei.

Ich selbst wünschte nichts mehr, als meine Angelegensheiten sosort in Ordnung zu bringen und sorderte am nächsten Tag meine Rechnungen. Aus diesen ersah ich, daß sich meine Ausgaben auf 17 000 Rubel beliesen. Dor der Abreise von Moskau nach Kiew hatte die Kaiserin mir 15 000 Rubel und eine große Kiste mit sehr einfachen Kleidungsstoffen gegeben, obgleich ich mich reich kleiden sollte. So betrug denn am Ende meine ganze Schuld 2000 Rubel, was mir keine uns mäßige Summe schien. Uebrigens hatten mich verschiedene Umstände in Unkosten gestürzt.

Erstens war ich mit einer sehr unvollständigen Ausstattung nach Außland gekommen. Wenn ich drei oder vier Kleider hatte, so war dies das höchste, und das an einem Hose, wo man den Anzug täglich dreimal wechselt. Meine ganze Wäsche bestand aus einem Dukend Hemden, und die Bettücher gesbrauchte ich von meiner Mutter.

Zweitens hatte man mir gesagt, daß man in Rugland gern Geschenke empfinge, daß man sich durch Großmut Freunde erwerbe und sich gern gesehen mache.

Drittens hatte man mir die verschwenderischste Frau in ganz Außland beigegeben, die Gräfin Aumianzoff, die immer von Kaufleuten umringt war und mir täglich eine Menge Sachen zeigte, die sie mich aufforderte, zu kaufen, und die ich häusig nur nahm, um sie ihr zu schenken, weil sie großes Verlangen danach hatte.

Dazu kostete mich der Großfürst viel, weil er ungeheuer gierig nach Geschenken war.

Auch die Derstimmung meiner Mutter war leicht gehoben, sobald man sie mit etwas erfreute, was ihr gefiel, und da sie sich damals häusig besonders gegen mich übelgelaunt zeigte, vernachlässigte ich nicht, dies von mir entdeckte Mittel in

Anwendung zu bringen. Die Mißstimmung meiner Mutter rührte meist daher, daß sie bei der Kaiserin in vollkommener Ungnade stand und diese sie oft kränkte und demütigte. Außerdem sah sie nicht ohne Mißfallen, daß ich vor ihr den Vortritt hatte, was ich, so oft es möglich war, vermied; aber bei öffentlichen Gelegenheiten ließ sich nichts daran ändern. Ueberdaupt hatte ich mir zur Regel gemacht, ihr die größte Achtung und Ergebenheit zu beweisen, doch half mir dies wenig. Bei jeder Veranlassung entschlüpften ihr Ausdrücke der Bitterkeit, welche ihre Cage nicht besserten und die Menschen nicht zu ihren Gunsten einnahmen.

Unter den Dersonen, die meiner Mutter schadeten, war besonders die Bräfin Rumianzoff, die durch Hin= und Her= reden und Klatschereien am meisten dazu beitrug, sie bei der Kaiserin in ein schlechtes Licht zu setzen. Jener achtsitzige Wagen auf der Reise nach Kiew spielte dabei eine große Rolle. Alle Alten waren davon ausgeschlossen, alle Jungen zugelassen worden. Der Himmel weiß, welche Bedeutung man diesem in Wirklichfeit so unschuldigen Dergnügen beigemessen hatte. Das Wahrscheinlichste aber ist, daß alle diejenigen, die durch ihren Rana eigentlich hätten zugelassen werden sollen, sich darüber ärgerten, daß man ihnen andere, die unterhaltender waren als sie, vorzog. Im Grunde aber rührte die Sache daber, daß man Betti und die Trubetfois, in die meine Mutter großes Vertrauen sette, nicht an der Reise nach Kiew hatte teilnehmen lassen. hieran waren Brummer und die Bräfin Rumianzoff sicher schuld, und der achtsitige Wagen, in den man fie nicht mit Platz nehmen ließ, war eine Urt Rache von meiner Mutter.

Im November bekam der Großfürst in Moskau die Massern. Da ich dieselben noch nicht gehabt, wandte man Dorssichtsmaßregeln an, um mich vor Ansteckung zu bewahren.

Die Umgebung des Prinzen kam nicht mehr zu uns, und alle Dergnügungen hörten mit einem Male auf. Sobald er aber genesen, reisten wir zu Unfang des Winters von Moskau nach Detersburg: meine Mutter und ich in einem, der Groffürst und Brummer in einem anderen Schlitten. Wir feierten den 18. Dezember, den Geburtstag der Kaiserin, in Twer und setten Taas darauf unsere Reise fort. Als wir die Bälfte des Wegs zurückgelegt hatten und in dem flecken Chotilowo angekommen waren, fühlte sich der Brokfürst, als er des Albends in meinem Zimmer war, plötslich unwohl. Man brachte ihn in das seinige und legte ihn zu Bett. Während der Nacht litt er an heftigem fieber. Den folgenden Morgen begaben wir uns, meine Mutter und ich, in sein Timmer, um ihn gu besuchen. Allein kann hatte ich die Türschwelle überschritten, als Graf Brummer mir entgegenkam und mir empfahl, nicht weiter zu gehen. Matürlich wollte ich die Ursache wissen, und er sagte mir, daß Pockenflecken beim Großfürsten zum Dor= schein gekommen wären. Da ich die Pocken nicht gehabt hatte, führte mich meine Mutter schnell hinweg, und es wurde beschlossen, daß sie und ich noch an demselben Tag nach Detersburg abreisen sollten, während der Groffürst und seine Umgebung in Chotilowo zurückblieben. Auch die Gräfin Rumianzoff und die Ehrendame meiner Mutter blieben dort, um, wie man sagte, den Kranken zu pflegen.

Man hatte sofort einen Kurier an die Kaiserin abgeschieft, die vor uns abgereist und schon in Petersburg angeschmen war. Kurz vor Nowgorod trasen wir sie. Sie hatte, als man ihr die Nachricht übermittelte, daß die Pocken bei dem Großfürsten ausgebrochen seien, Petersburg sogleich verlassen, um sich zu ihm nach Chotilowo zu begeben, und hielt sich dort solange auf, als die Krankseit währte. Sowie die Kaiserin uns sah, ließ sie, obgleich es mitten in der Nacht war, ihren

und unsern Schlitten halten und fragte, wie sich der Großfürst befinde. Meine Mutter sagte ihr alles, was sie wußte,
worauf die Kaiserin dem Kutscher weiter zu fahren befahl
und auch wir unsere fahrt nach Nowgord fortsetzen, wo
wir gegen Morgen eintrasen.

Es war Sonntag und ich ging zur Messe. Dann dinierten wir. Alls wir eben wieder absahren wollten, kamen der Kammerherr fürst Galihin und der Kammerkavalier Jacharias Czernitscheff von Moskau an, die im Begriff waren, nach Petersburg zu reisen. Meine Mutter war gegen den fürsten Galihin sehr erzürnt, daß er mit dem Grasen Czernistscheff reiste, weil dieser ich weiß nicht welche Lüge gesagt haben sollte. Sie behauptete, man müsse ihn fliehen wie einen gefährlichen Menschen, der nach Belieben Geschichten erdichte. Sie schmollte also mit beiden. Da man sich indes bei diesem Schmollen zum Sterben langweilte, und man außersdem nicht viel Auswahl hatte, da sie ferner viel unterrichteter waren und angenehmer plauderten als die andern, so stimmte ich nicht mit meiner Mutter überein, was mir ihrerseits mehrere bittere Bemerkungen zuzog.

Endlich kamen wir in Petersburg an und wurden in einem der zum Hofe gehörenden Häuser einquartiert. Da aber das Schloß, worin die Kaiserin wohnte, nicht geräumig genug war, um auch den Großfürsten darin unterzubringen, bewohnte er ein zwischen dem Palaste und dem unsrigen liegendes Haus. Meine Simmer befanden sich im linken, die meiner Mutter im rechten zlügel des Schlosses. Sowie meine Mutter diese Anordnung bemerkte, ärgerte sie sich darüber, erstens, weil es ihr schien, als seien meine Jimmer besser gelegen als die ihren, zweitens, weil die ihrigen von den meinigen durch einen gemeinsamen Saal getrennt waren. In Wahrheit hatte jede von uns vier Simmer, zwei nach vorn

und zwei nach dem Bofe. Sie waren ganz gleich und ohne Unterschied mit blauen und roten Möbeln ausgestattet. Was aber am meisten dazu beitrug, meine Mutter aufzubringen, war, daß mir die Gräfin Rumianzoff in Moskau den Plan des hauses auf Befehl der Kaiserin gezeigt, mir verboten, davon zu sprechen und mich zu Rate gezogen hatte, wie man uns einlogieren sollte. Da die Zimmer aber ganz gleich waren, konnte von einer Wahl nicht die Rede sein. Ich sagte dies der Gräfin, die mir bemerkte, daß es der Kaiserin an= genehmer sei, wenn ich für mich wohnte, statt, wie in Moskau, mit meiner Mutter die Wohnung zu teilen. Diese Einrichtung gefiel auch mir bei weitem besser, weil ich mich in den Simmern meiner Mutter sehr unbehaglich fühlte und ihre Besellschaft buchstäblich niemand zusagte. Meine Mutter mußte wohl abnen, daß man mir jenen Plan vorgelegt, und sprach davon, worauf ich ihr ganz einfach erzählte, was vorgefallen. Sie schalt mich, daß ich ihr die Sache verheimlicht hätte, doch ich erwiderte, man habe mir verboten, davon zu reden, worin sie indes keinen Brund zum Schweigen sehen wollte. Ueber= haupt bemerkte ich, wie sie von Tag zu Tag gereizter gegen mich wurde und ziemlich mit allen in gespanntem Verhältnis lebte, so daß sie weder mehr zum Diner noch zum Souper erschien, sondern sich in ihrem Zimmer servieren ließ. 27ichts= destoweniaer besuchte ich sie drei- bis viermal am Tage; den Rest meiner Zeit benutzte ich, die russische Sprache zu erlernen, Klavier zu spielen und Bücher zu lesen, die ich mir selbst ge= fauft. So war ich denn mit fünfzehn Jahren für mein Allter einsam und fleißig genug.

Gegen Ende unseres Aufenthaltes in Moskau kam eine schwedische Gesandtschaft, an deren Spitze der Senator Cederskreut stand. Kurz darauf traf auch Graf Gyllenburg ein, um der Kaiserin von der Vermählung des Kronprinzen von Schwes

den, des Bruders meiner 217utter, mit einer schwedischen Prin= zessin Unzeige zu machen. Wir kannten Graf Gyllenburg und viele andere Schweden seit der Abreise des Kronprinzen nach Schweden. Er war ein sehr geistreicher Mann, nicht mehr jung, auf den meine Mutter große Stücke hielt. 3ch meinerseits war ihm einigermaßen verpflichtet, denn als er in Bamburg bemerkte, daß meine Mutter wenig oder aar nichts von mir halte, sagte er ihr, sie habe unrecht, ich sei entschieden ein über mein Alter entwickeltes Kind. In Detersburg angelangt, kam er sofort zu uns und saate mir aufs neue, ich habe eine sehr philosophische Beistesrichtung und fragte mich dann, wie es in dem Strudel meines gegenwärtigen Cebens mit meiner Philosophie stehe. Als ich ihm erzählte, womit ich mich in meinem Zimmer beschäftigte, bemerkte er, eine fünfzehnjährige Philosophin könne sich nicht selbst kennen, und ich sei von so vielen Klippen umgeben, daß er sehr fürchte, ich werde scheitern, wenn nicht mein Beist sich über alles erhebe. Es sei notwendig, ihn durch die beste Cekture zu nähren, und zu diesem Zweck empfahl er mir, »Plutarchs Cebensbeschreibungen berühmter Männer«, das »Ceben Cice= ros« und die »Ursachen der Größe der Römer und des Verfalls des römischen Reichs« von Montesquien zu lesen. Sofort ließ ich mir diese Bücher besorgen, die damals in Petersburg nur mit Mühe aufzutreiben waren. 3hm aber versprach ich eine Schilderung meiner selbst, so wie ich mich kenne, damit er seben möge, ob ich mich richtig beurteile oder nicht.

In der Tat entwarf ich ein Vild von mir in einem Auffat unter dem Titel: »Porträt der fünfzehnjährigen Philosophin«
— und schickte es ihm. Diele Jahre später, 1758, habe ich dieses »Porträt« wieder gefunden und war erstaunt über die tiefe Selbstfenntnis, welche es enthielt. Unglücklicherweise habe ich es in jenem Jahre mit allen andern Papieren verbrannt,

da ich fürchtete, auch nur ein einziges in meinem Zimmer zu behalten, wegen der unglücklichen Uffäre mit Bestuschieff.

Graf Gyllenburg gab mir einige Tage später mein Schriftsstück zurück. Ob er eine Abschrift davon genommen hat, weiß ich nicht. Er begleitete es mit einem Duhend Seiten voller Vemerkungen, worin er versuchte, die Seelengröße und kestigsteit ebenso sehr wie die andern Eigenschaften des Kerzens und des Geistes in mir zu besestigen. Immer von neuem las ich durch, was er geschrieben, vertieste mich darein und nahm mir vor, seinen Ratschlägen zu solgen. Ich versprach es mir selbst, und wenn ich mir etwas selbst versprochen, so habe ich es, so viel ich weiß, immer gehalten. Darauf gab ich dem Grafen Gyllenburg sein Schriftstück zurück, wie er mich gebeten hatte, und ich gestehe, daß es sehr dazu beigetragen hat, meinen Geist und meine Seele zu bilden und zu stählen.

Unfang februar fam die Kaiserin mit dem Großfürsten von Chotisowo zurück. Sobald man uns von ihrer Unkunst benachrichtigte, gingen wir ihr entgegen und trasen sie im großen Saale zwischen vier und fünf Uhr abends, in der Dämmerung. Trotzdem erschraf ich fast, als ich den Großsfürsten sah, der bedeutend gewachsen, dessen Gesicht aber sast unkenntlich geworden war. Seine Züge waren grob, das ganze Gesicht noch angeschwollen, und es war unzweiselhaft, daß man ihm die Spuren seiner Krankheit immer ansehen würde. Da man ihm die Haare abgeschnitten hatte, trug er eine ungeheure Perücke, welche ihn noch mehr entstellte. Er kam auf mich zu und fragte mich, ob es mir nicht schwer werde, ihn wiederzuerkennen. Verwirrt stammelte ich einen Glückwunsch zu seiner Genesung, aber er war in der Tat abscheulich häßlich geworden.

Um 9. Februar 1745 war gerade ein Jahr seit meiner Unkunft am russischen Hofe verflossen. Um 10. feierte die

Kaiserin den Geburtstag des Großfürsten, der in sein sieb= zehntes Jahr eintrat. Sie dinierte mit mir allein auf dem Throne, da der Grokfürst noch nicht öffentlich erschien. Man beeilte sich nämlich nicht, ihn gerade in diesem Zustande, in den er durch die Pocken versetzt war, zu zeigen. Während des Diners war die Kaiserin sehr gnädig gegen mich. Sie sagte mir, daß die russischen Briefe, welche ich ihr nach Chotilowo geschrieben, ihr viel freude gemacht hätten; sie wisse, daß ich mich sehr bemühe, die Candessprache zu er= lernen. In Wirklichkeit waren sie von Abaduroff abgefaßt, von mir aber eigenhändig abgeschrieben. Dabei sprach sie immer Ruffisch mit mir und wollte, daß auch ich ihr in dieser Sprache antwortete, was ich denn auch tat. Sie lobte meine aute Aussprache und gab mir zu verstehen, daß ich seit meiner Krankheit in Moskau hübscher geworden sei; kurz, während des gangen Diners war sie nur darauf bedacht, mir ihre Bute und Suneigung zu beweisen. Sehr heiter und glücklich fam ich in mein Zimmer guruck, und jedermann beglückwünschte mich. Die Kaiserin ließ mein Porträt, welches der Maler Caravague angefangen hatte, holen und behielt es bei sich in ihrem Zimmer; es ist dasselbe, welches der Bildhauer falconnet mit nach frankreich genommen hat; es war sprechend ähnlich.

Um in die Messe oder zur Kaiserin zu gehen, mußten meine Mutter und ich die Gemächer des Großfürsten durchsschreiten, die neben den meinigen lagen. Wir sahen ihn daher sehr oft. Manchmal brachte er auch des Abends einige Augenblicke bei mir zu, aber ohne besondere Lust; im Gegensteil, er war immer sehr vergnügt, wenn er einen Vorwand fand, um sich zu entschuldigen und in seinem Jimmer bleiben konnte, umgeben von seinem gewöhnlichen Spielzeug, wovon ich bereits gesprochen.

Kurz nach der Untunft der Kaiserin und des Großfürsten in Petersburg hatte meine Mutter einen großen Verdruß, den sie nicht verbergen konnte. Der Sachverhalt ist folgender:

Prinz August, der Bruder meiner Mutter, hatte ihr nach Kiew geschrieben, daß er gern nach Außland kommen möchte. Meine Mutter aber wußte, daß diese Reise nur den Zweck hatte, bei der Majorennität des Großfürsten, welche man vor der Zeit proklamieren wollte, die Verwaltung Holsteins zu erhalten, das heißt, man wünschte die Vormundschaft aus den Händen des ältesten Bruders zu nehmen, der Kronprinz von Schweden geworden war, und die Regierung Holsteins dem Prinzen August, dem jüngeren Bruder meiner Mutter, unter dem Namen eines volljährigen Großherzogs zu übertragen.

Diese Intrige war von der dem Kronprinzen von Schweden feindlichen, mit den Dänen verbundenen Partei, angesponnen, weil es die Dänen dem Krouprinzen nicht verzeihen konnten, daß er in Schweden den Sieg über den Kronprinzen von Dänemark, den die Dalekarlier zum schwedischen Thronfolger wählen wollten, davongetragen hatte. Meine Mutter ant= wortete ihrem Bruder, dem Prinzen August, von Koselsk aus einfach: statt sich zu Intrigen herzugeben, die ihn verführten, gegen seinen Bruder zu handeln, murde er besser tun, im hollandischen Dienste, wo er sich befand, seine Oflicht zu tun und ehrenvoll zu sterben, als gegen seinen Bruder zu fabalieren und sich mit den feinden seiner Schwester in Rußland zu verbinden. Damit meinte meine Mutter den Grafen Bestuscheff, welcher diese gange Intrige im Bange hielt, um Brummer und allen andern freunden des schwedischen Kron= prinzen, des Dormundes des Großfürsten für Bolstein, zu schaden. Dieser Brief murde geöffnet und vom Grafen Bestuscheff und von der Kaiserin gelesen, welch lettere durchaus nicht mit meiner Mutter zufrieden und gegen den schwedischen

Kronpringen fehr erbittert war, weil er unter dem Einfluß seiner Gemablin, einer Schwester des Könias pon Dreuken. sich zu den Unsichten der französischen Partei, welche denen Ruglands vollkommen entgegen war, hatte fortreißen laffen. Man warf ihm seine Undankbarkeit vor und beschuldigte meine Mutter des Mangels an Zärtlichkeit gegen ihren jungeren Bruder, weil sie ihm geschrieben, er solle sich toten lassen, ein Unsdruck, den man hart und unmenschlich fand, während meine Mutter sich ihren freunden gegenüber rühmte, einen festen und treffenden Ton angewendet zu haben. Das Resultat war, daß Graf Bestuscheff, ohne Rücksicht auf die Stimmung meiner Mutter, oder vielmehr, um sie zu verletzen und die ganze holsteinisch-schwedische Partei zu ärgern, für den Prinzen August von Holstein, ohne Wissen meiner Mutter, die Erlaubnis erlangte, nach Detersburg zu kommen. 211s meine Mutter erfuhr, daß er unterwegs sei, war sie sehr verstimmt und aufgebracht und empfing ihn mit großer Kälte. Er jedoch, von Bestuscheff angetrieben, ließ sich nicht beirren. überredete auch die Kaiserin, ihn freundlich zu empfangen, was wirklich äußerlich in hohem Mage geschah; doch dauerte dies nur furze Zeit und konnte auch nicht lange währen, da der Pring August eine gang unbedeutende Persönlichkeit mar. Schon sein Heußeres nahm nicht zu seinen Gunften ein. Er war sehr klein und besaft eine schlechte Baltung, batte dazu wenig Beist bei großem Jähzorn und wurde von den Personen seiner Umgebung geleitet, die ebenfalls alles Mullen waren. Und da es doch einmal gesagt sein muß; es war die Dummheit ihres Bruders, die meine Mutter ärgerte: mit einem Worte, seine Unkunft brachte sie fast zur Verzweiflung.

Indem Graf Vestuschieft sich vollkommen des Prinzen durch seine Umgebung bemächtigte, schlug er mehrere kliegen mit einer Klappe. Es konnte ihm nicht entgehen, daß der

Großfürst Brummer ebenso sehr haßte, wie er selbst. Auch Prinz August liebte ihn nicht, weil er dem Kronprinzen von Schweden unter dem Vorwande der Verwandtschaft und als Holsteiner ergeben war. Der Prinz schloß bald mit dem Großfürsten Freundschaft, indem er ihm beständig von Holstein erzählte und ihn von seiner fünstigen Vollzährigkeit unterhielt, bis er ihn endlich so weit brachte, in seine Tante und den Grasen Bestuscheft zu dringen, eine Beschleunigung seiner Münsdigkeitserklärung zu bewirken. Hierzu aber war die Erlaubnis des römischen Kaisers nötig. Dies war zu jener Zeit Karl VII. aus dem Hause Vayern, der indes inzwischen starb, so daß sich die Angelegenheit bis zur Wahl Franz I. verzögerte.

Da Prinz August von meiner Mutter sehr kalt empfangen worden war und ihr selbst wenig Achtung bezeigte, verminderte er auch bei dem Großfürsten das geringe Maß von Respekt, das dieser bis dahin noch für meine Mutter bewahrt hatte. Anderseits unterhielten sowohl Prinz August als auch der alte Kammerdiener, der Günstling des Großfürsten, die offenbar meinen künstigen Einfluß fürchteten, den Großfürsten häusig über die Art und Weise, wie er seine Gemahlin behandeln müsse. Der frühere schwedische Dragoner Romberg sagte ihm, daß die seinige kaum vor ihm zu atmen, noch sich in seine Angelegenheiten zu mischen wage, und wenn sie nur den Mund öffne, er ihr zu schweigen besehle; er sei der Herr im Hause, denn für einen Mann wäre es schmachvoll, sich wie ein Einfaltspinsel von seiner Frau lenken zu lassen.

Doch der Großfürst seinerseits war diskret wie ein Kasnonenschuß und hatte, wenn Herz und Geist ihm von einer Sache voll waren, nichts Eiligeres zu tun, als es denen zu erzählen, mit denen er zu sprechen gewöhnt war, ohne zu bedenken, wem er es sagte. So erzählte mir Seine kaisersliche Hoheit auch diese Gespräche ganz offen bei der ersten

Belegenheit wieder. Er nahm immer von vornherein treuherzig an, daß jedermann seiner Unsicht und nichts natur= licher sei, als dies. Ich wiederum scheute mich nicht, offen hierüber mit allen zu reden, konnte aber doch nicht umbin, über das Cos, das mich erwartete, fehr ernste Bedanken zu hegen. Ich beschloß also, das Vertrauen des Großfürsten so viel als möglich zu bewahren, damit er mich weniastens als eine ihm ergebene Derson betrachte, der er ohne Scheu alles sagen konnte. Dies gelang mir denn auch lange Zeit. Uebrigens behandelte ich jedermann so gut ich irgend konnte und studierte aufs genaueste, wie ich die freundschaft derer ge= winnen oder doch wenigstens ihre feindschaft mindern konnte, pon denen ich die geringste üble Stimmung gegen mich arg= wöhnte. Ich bewies keinerlei Neigung für eine oder die andere Derson, mischte mich in nichts, zeigte stets eine heitere Miene, große Zuvorkommenheit, Aufmerksamkeit und Böflichkeit gegen Und da ich von Natur aus heiter war, sah ich mit Veranügen, wie ich von Tag zu Tag die Zuneigung des Dublikums gewann, das mich als ein interessantes Kind be= trachtete, dem es nicht an Geist fehle. Meiner Mutter bewies ich die größte Achtung, der Kaiserin unbedingten Gehorsam, dem Groffürsten viel Rücksicht und suchte mit unermüdlichem Eifer die Zuneigung des Volkes zu gewinnen.

Schon in Moskau hatte mir die Kaiserin Elisabeth Damen und Herren beigegeben, die meinen Hof bildeten. Zald nach meiner Ankunft in Petersburg gab sie mir russische Kammerfrauen, um, wie sie sagte, mir das Erlernen der russischen Sprache zu erleichtern. Dies war mir sehr angesnehm, da es nur junge Mädchen waren, von denen die älteste ungefähr zwanzig Jahre zählte. Alle waren sehr lustig, so daß ich seitdem von meinem Erwachen bis zum Schlasengehen nichts anderes tat, als singen, tanzen und scherzen.

Albends nach dem Souper ließ ich meine drei Damen, die beiden fürstinnen Gagarin und fräulein Kucheleff in mein Schlafzimmer kommen, wo wir Blindekuh und alle Urt kindslicher Spiele spielten. Aber alle diese Mädchen hatten eine tödliche kurcht vor der Gräfin Rumianzoff. Da diese jedoch vom Morgen bis zum Abend im Vorzimmer oder in ihren Gemächern Karten spielte und nur notgedrungen von ihrem Sessel aufstand, kam sie höchst selten zu uns herein.

Inmitten unserer Veranügungen fiel es mir einst ein, die Aufsicht über alle meine Sachen unter meine Kammerfrauen zu verteilen. Meine Kasse, meine Ausgaben und meine Wäsche überließ ich der Sorge des fräulein Schenk, dem Kammer= mädchen, welches ich aus Deutschland mitgebracht hatte. Sie war eine alte Jungfer, einfältig und mürrisch, der unsere Beiterkeit aufs bochste miffiel. Außerdem war sie auf alle ihre jungen Befährtinnen, welche ihre funktionen und meine Suneigung teilen sollten, eifersüchtig. Meine Juwelen über= gab ich der Aufsicht Fräulein Jukoffs, die, weil sie am meisten Beist besak und heiterer und offener als die andern war, meine besondere Gunft zu gewinnen wußte. Meinem Kammerdiener Timotheus Nevreinoff vertraute ich meine Kleider an; meine Spiken dem fraulein Balkoff, welche bald darauf den Dichter Sumarofoff heiratete. Meine Bander erhielt fraulein Storochodoff, die ältere, die später an Uristarchus Kachkin vermählt wurde. Mur deren jüngere Schwester Unna erhielt fein Umt, weil sie erst dreizehn oder vierzehn Jahre alt war.

Um Tage nach dieser schönen Sinteilung, wo ich meine Zentralgewalt in meinem Jimmer ausgeübt hatte, ohne eine Seele um Rat zu fragen, war abends Theater. Um dorthin zu gehen, mußte man durch die Gemächer meiner Mutter. Man hatte nämlich in einer Reitbahn, die zur Zeit der Kaiserin Unna dem Herzog von Kurland gehörte, dessen Ges

mächer ich bewohnte, eine kleine Bühne errichtet, und die Kaiserin, der Großfürst, sowie der ganze Hof waren anwesend. Nach dem Theater, als die Kaiserin in ihre Gemächer zurücksgekehrt war, kam die Gräfin Rumianzoff zu mir und sagte, daß die Kaiserin die von mir angeordnete Verteilung der Bedienung meiner Damen mißbillige und sie Besehl habe, die Schlüssel zu meinen Juwelen aus den Händen Fräulein Jukoffs an Fräulein Schenk zurückzugeben, was sie auch in meiner Gegenwart tat. Hierauf entsernte sie sich und ließ uns, Fräulein Jukoff und mich, mit langen Gesichtern, Fräulein Schenk hingegen triumphierend über das Vertrauen der Kaiserin zurück. Bald nahm sie mir gegenüber eine anmaßende Miene an, die sie noch einfältiger, noch unliebenswürdiger machte, als sie schon war.

## Drittes Kapitel.

Merkwürdiger Zwischenfall mit dem Großfürsten. — Schlechtes Besinden meiner Mutter. — Cod Karls XII. — Ich lerne reiten — Wir beziehen den Sommerpalast. — Verlette Eigenliebe. — Übersiedelung nach Peterhos. — Man fängt an, von meiner Hochzeit zu sprechen. — Kindische Spielereien des Großfürsten. — Ein nächtlicher Spaziergang nit meiner Umgedung im Schloßpark. — Wie man ihn auslegt. — Jalsche Unschuldigungen meiner Mutter gegen mich. — Die Kaiserin bestimmt den Tag meiner Vermählung. Meine Hochzeit und deren zeierlichseiten — Abreise meiner Mutter. — Verabschiedung Fräulein Jukosses. Man verheiratet und verdannt sie. — Im Winterpalast. — Vänstritt der Kammerherren Verkolz und Srummer. — Massenbälle. — Der Großfürst vertraut mir aufs neue seine Liebesabenteuer an.

In der ersten Woche der großen kasten hatte ich eine merkwürdige Szene mit dem Großfürsten. Eines Morgens, als ich mich mit meinen Damen, die alle sehr fromm waren, in meinem Zimmer befand, um die Frühmesse zu hören, die im Vorzimmer gesungen wurde, schickte mir der Großfürst

feinen Zwera, um mich zu fragen, wie ich mich befände, und mir anzukundigen, daß er wegen der großen kasten an diesem Cage nicht zu mir kommen könne. Der Zwerg kam gerade in dem Augenblicke, als wir im Anhören der Gebete waren und genau die fastenvorschriften nach unserm Ritus erfüllten. Ich fandte dem Großfürsten die gebräuchliche Begrüßung gurück, und der Zwerg entfernte sich. Als er in das Zimmer seines Berrn trat, begann er, sei es nun, weil er wirklich von dem, was er gesehen, erbaut war, oder weil er dadurch seinen Berrn, der nichts weniger als fromm war, zu gleichen Uebungen bringen wollte, oder auch aus Unbesonnenheit, die in meinen Gemächern herrschende frommiakeit laut zu preisen, und versetzte dadurch den Brokfürsten in schlechte Caune gegen mich. Alls wir uns wiedersaben, schmollte er mit mir, und auf meine frage, was ihn dazu veranlasse, schalt er mich wegen der übermäßigen frommigkeit, der ich mich seiner Meinung nach hingabe. Ich erwiderte ihm, daß ich damit nur eine Oflicht erfülle, der alle sich unterzögen, und von der man sich nicht ohne Skandal freimachen könne; aber er war anderer Meinung. Dieser Streit endete wie die meisten Streite enden, nämlich damit, daß jeder auf seiner Unsicht beharrte. indes Seine kaiserliche Hobeit während der Messe mit niemand außer mir sprechen konnte, börte er allmählich auf, mit mir zu schmollen.

Zwei Tage nachher hatte ich eine andere Aufregung. Am Morgen, während man die Frühmesse bei mir sang, trat Fräulein Schenk plötslich ganz bestürzt in mein Zimmer und benachrichtigte mich, daß meine Mutter sich sehr schlecht bestinde und in Ohnmacht gefallen sei. Sosort eilte ich zu ihr, die ich auf einer Matratze an der Erde liegend, aber nicht bewußtlos fand. Als ich mir die Freiheit nahm, sie zu fragen, was ihr sehle, erwiderte sie, sie habe einen Aderlaß vornehmen

Katharina II.

lofski, nahm ich meine erste Reitstunde. Ich hatte zwar schon öfters in Moskau auf einem Pferde gesessen, aber sehr schlecht.

Im Mai bezog die Kaiserin mit dem Großfürsten den Sommervalast. Meiner Mutter und mir wies man ein steinernes Bebäude an, welches damals an der fontanka lag, nahe beim Bause Deters I. Meine Mutter bewohnte darin den einen flügel und ich den andern. Bier hörten alle Aufmertsamkeiten des Groffürsten für mich auf. Er ließ mir gang einfach durch seinen Bedienten sagen, daß er zu weit von mir entfernt wohne, um mich oft besuchen zu können, und nur zu gut fühlte ich, wie wenig ihm daran lag, aber auch wie wenig Zuneigung ich selbst für ihn empfand. Meine Eigenliebe und Eitelkeit seufzten wohl im stillen, doch ich war zu stolz, um mich zu beklagen, denn ich würde es als eine Erniedrigung betrachtet haben, wenn man mir freundschaft bewiesen, die ich bätte für Mitleid nehmen muffen, Wenn ich aber allein war, vergoß ich viele Tränen, trochnete fie dann gang heimlich und begann mit meinen Damen zu scherzen. Auch meine Mutter behandelte mich fehr kalt und förmlich, obgleich ich nie unterließ, mehrere Male am Tage zu ihr zu gehen. Im Grunde fühlte ich eine große Einsamkeit in mir, aber ich hütete mich, davon zu sprechen. Eines Tages indes bemerkte fraulein Jutoff meine Tranen und fragte mich nach der Ursache. Ohne ihr die wahren Grunde mitzuteilen, gab ich ihr eine ausweichende Untwort. Mehr als je bemühte ich mich, die Juneigung aller zu gewinnen; groß und flein, niemand wurde von mir vernachlässigt. Ich machte es mir zur Pflicht, zu denken, daß ich Aller einmal bedürfen könnte, und wollte daher alles tun, mir Wohlwollen zu erwerben, was mir in der Tat auch gelang. Nach einem Aufenthalt von wenigen Tagen im Sommerpalast, wo man von den Vorbereitungen zu meiner Hochzeit zu sprechen anfing, siedelte der Hof nach Peterhof über. Hier wohnten wir näher beisammen, als in der Stadt.

Die Kaiserin und der Grokfürst bewohnten den oberen Teil des Bauses, welches Deter I, gebaut hatte, meine Mutter und ich hatten die unteren Gemächer des Großfürsten inne. Wir dinierten jeden Tag mit ihm unter einem Zelte auf der offenen, an seine Wohnung stoßenden Galerie, des Abends aber speiste er bei uns. Die Kaiserin war sehr oft abwesend, indem sie bald dieses, bald jenes ihrer Candhauser besuchte. Wir gingen viel spazieren, unternahmen fleifig Spazierritte und Wagenfahrten. Damals wurde es mir erst recht flar, daß die gange Umgebung des Großfürsten, und besonders seine Cehrer, alle Achtung und Autorität bei ihm verloren hatten. Die militärischen Spiele, die er früher nur heimlich ausübte, führte er jett gewissermaßen in ihrem Beisein aus. Graf Brummer und sein erster Cehrer sahen ihn fast nur noch bei öffentlichen Gelegenheiten. Die ganze übrige Zeit brachte er buchstäblich in der Gesellschaft von Kammerdienern zu, mit für sein Alter unerhörten Kindereien, denn er spielte mit Duppen.

Meine Mutter benutzte die häufige Abwesenheit der Kaisserin dazu, in den umliegenden Candhäusern, besonders aber beim Prinzen und der Prinzessin von Hessenschaft, zu soupieren. Sines Abends, als sie eben dorthin geritten war, reizte mich das schöne Wetter, mein Jimmer, welches mit dem Garten in gleicher Höhe lag, und aus dem eine Tür hinausführte, zu verlassen. Ich schlug meinen Kannnerfrauen und meinen drei Shrendamen vor, einen Spaziergang im Garten zu machen. Und es kostete keine Mühe, sie zu übersreden. Wir waren unserer acht, mein Kannmerdiener der neunte, außerdem folgten uns zwei Bediente. Auf die uns schuldigste Weise von der Welt spazierten wir bis Mitternacht

lofski, nahm ich meine erste Reitstunde. Ich hatte zwar schon öfters in Moskau auf einem Pferde gesessen, aber sehr schlecht.

Im Mai bezog die Kaiserin mit dem Grokfürsten den Sommerpalast. Meiner Mutter und mir wies man ein steinernes Bebäude an, welches damals an der fontanka lag, nahe beim Hause Peters I. Meine Mutter bewohnte darin den einen flügel und ich den andern. Bier hörten alle Aufmert= samkeiten des Großfürsten für mich auf. Er ließ mir gang einfach durch seinen Bedienten sagen, daß er zu weit von mir entfernt wohne, um mich oft besuchen zu können, und nur zu gut fühlte ich, wie wenig ihm daran lag, aber auch wie wenig Zuneigung ich selbst für ihn empfand. Meine Eigenliebe und Eitelkeit seufzten wohl im stillen, doch ich war zu stolz, um mich zu beklagen, denn ich würde es als eine Erniedrigung betrachtet haben, wenn man mir greundschaft bewiesen, die ich bätte für Mitleid nehmen mussen. Wenn ich aber allein war, vergoß ich viele Tränen, trocknete sie dann gang heimlich und begann mit meinen Damen zu scherzen. Auch meine Mutter behandelte mich sehr kalt und förmlich. obgleich ich nie unterließ, mehrere Male am Tage zu ihr zu geben. Im Grunde fühlte ich eine große Einsamfeit in mir, aber ich hütete mich, davon zu sprechen. Eines Tages indes bemerkte fraulein Jukoff meine Tranen und fragte mich nach der Ursache. Ohne ihr die wahren Brunde mitzuteilen, gab ich ihr eine ausweichende Untwort. Mehr als je bemühte ich mich, die Zuneigung aller zu gewinnen; groß und klein, niemand wurde von mir vernachlässigt. Ich machte es mir zur Pflicht, zu denken, daß ich Aller einmal bedürfen könnte, und wollte daher alles tun, mir Wohlwollen zu erwerben, was mir in der Tat auch gelang. Rach einem Aufenthalt von wenigen Tagen im Sommerpalast, wo man von den Vorbereitungen zu meiner Hochzeit zu sprechen anfing, siedelte der Hof nach Peterhof über. Hier wohnten wir näher beisammen, als in der Stadt.

Die Kaiserin und der Großfürst bewohnten den oberen Teil des Hauses, welches Deter I. gebaut hatte, meine Mutter und ich hatten die unteren Gemächer des Großfürsten inne. Wir dinierten jeden Tag mit ihm unter einem Zelte auf der offenen, an seine Wohnung stokenden Galerie, des Abends aber speiste er bei uns. Die Kaiserin war sehr oft abwesend, indem sie bald dieses, bald jenes ihrer Candhäuser besuchte. Wir gingen viel spazieren, unternahmen fleifig Spazierritte und Wagenfahrten. Damals wurde es mir erst recht flar, daß die ganze Umgebung des Großfürsten, und besonders seine Cehrer, alle Achtung und Autorität bei ihm verloren hatten. Die militärischen Spiele, die er früher nur heimlich ausübte, führte er jett gewissermaßen in ihrem Beisein aus. Graf Brummer und sein erster Cehrer sahen ihn fast nur noch bei öffentlichen Belegenheiten. Die ganze übrige Zeit brachte er buchstäblich in der Gesellschaft von Kammerdienern zu, mit für sein Alter unerhörten Kindereien, denn er spielte mit Duppen.

Meine Mutter benutzte die häufige Abwesenheit der Kaisserin dazu, in den umliegenden Candhäusern, besonders aber beim Prinzen und der Prinzessin von Kessenschung, zu soupieren. Eines Abends, als sie eben dorthin geritten war, reizte mich das schöne Wetter, mein Jimmer, welches mit dem Garten in gleicher Höhe lag, und aus dem eine Türhinausführte, zu verlassen. Ich schlug meinen Kammerfrauen und meinen drei Ehrendamen vor, einen Spaziergang im Garten zu machen. Und es kostete keine Mühe, sie zu übersreden. Wir waren unserer acht, mein Kammerdiener der neunte, außerdem folgten uns zwei Bediente. Auf die unsschuldigste Weise von der Welt spazierten wir bis Mitternacht

umber. Nach der Rückfehr meiner Mutter jedoch hatte fraulein Schenk, die uns nicht batte bealeiten wollen und über unsern Spazieraana brummte, nichts eiligeres zu tun, als derselben zu melden, daß ich trot ihrer Vorstellungen hinaus= gegangen sei. Meine Mutter ging zu Bett, und als ich mit meiner Begleitung gurudfam, fagte mir fraulein Schent mit triumphierender Miene, meine Mutter habe zweimal fragen lassen, ob ich wieder da sei, weil sie mit mir sprechen wolle, da es aber so spät sei und sie mude geworden, mich zu erwarten, sei sie zu Bett gegangen. Ich eilte sofort zu ihr, fand indes die Tur verschlossen. Ich sagte darauf fräulein Schenk, daß sie mich doch hätte rufen lassen können, sie aber behauptete, nicht gewußt zu haben, wo wir uns befanden. Dies alles hatte weiter keinen andern Sweck, als mich in Zänkereien zu verwickeln und mich auszuschelten. Das merkte ich nur zu gut und ging aufgeregt schlafen. 21m folgenden Morgen, gleich nachdem ich aufgestanden war, ging ich zu meiner Mutter, die noch im Bett lag. Ich näherte mich ihr, um ihr die Band zu fussen, doch zurnend zog sie dieselbe zurud und schalt mich schrecklich aus, daß ich gewagt, am Abend ohne ihre Erlaubnis spazieren zu achen. Als ich er= widerte, sie sei nicht zu Bause gewesen, erklärte sie, es sei überhaupt eine unpassende Seit, und tausend andere Dinge, Scheinbar um mir die Eust zu nächtlichen Spaziergangen gu nehmen. Sicherlich war unser Spaziergang eine Unvorsichtigfeit gewesen, doch die unschuldigste Sache von der Welt. Was mich am meisten betrübte, war die Boschuldigung, wir seien in den Gemächern des Großfürsten gewesen. Ich erklärte dies für eine abscheuliche Verleumdung, worüber sie vor Jorn fast außer sich geriet. Es half mir nichts, daß ich auf die Unie fiel, ihren Unwillen zu beschwichtigen, denn das alles, saate sie, sei nur Komödie, und jagte mich aus dem Jimmer.

Weinend kehrte ich in meine Gemächer zurück. Tur Esseit ging ich indes mit meiner Mutter, die immer noch sehr ausgebracht war, zum Großfürsten hinauf. Er fragte mich, was mir fehle, da meine Augen vom Weinen noch ganz rot wären. Ich erzählte ihm einfach, was geschehen, und diesmal ergriff er meine Partei und klagte meine Mutter der Caune und Heftigkeit an. Ich bat ihn jedoch, nicht mit ihr davon zu reden, und er folgte meinem Rat, so daß ihr Jorn alls mählich vorüberging, aber sie behandelte mich fortwährend mit großer Kälte. Ende Juli kehrten wir von Peterhof in die Stadt zurück, wo alles sich auf die Hochzeitsfeier vorbereitete.

Endlich wurde der 21. Angust von der Kaiserin Elisabeth für diese Seremonie festgesetzt. Je näher der Tag kam, desto tieser wurde mein Trübsinn. Mein Herz sagte mir kein großes Blück voraus: nur der Ehrgeiz hielt mich aufrecht. Im Grunde meines Herzens fühlte ich ein geheimes Etwas, welches mich nie einen Augenblick zweiseln ließ, daß ich früher oder später souveräne Kaiserin von Außland in eigener Machtvollkommens heit werden würde.

Die Hochzeit ging mit viel Glanz und Pomp vor sich. Abends fand ich in meinem Jimmer Madame Kruse, die Schwester der ersten Kammerfran der Kaiserin, welche diese mir als erste Kammerfran beigegeben hatte. Schon am nächsten Tage aber merkte ich, daß diese Fran alle meine Mädchen in Furcht hielt, denn als ich mich einer von ihnen näherte, um mit ihr zu reden, sagte sie ängstlich zu mir: "Um Gottes willen, kommen Sie mir nicht zu nahe, man hat uns verboten, halblaut mit Ihnen zu sprechen." Underseits befümmerte sich mein lieber Gemahl durchaus nicht um mich, sondern war sortwährend mit dem Einegerzieren seiner Diener beschäftigt, die er in seinem Jimmer einübte, wobei er zwanzigmal in einem Tage die Unisorm wechselte. Da ich mit niemand

sprechen konnte, gähnte ich, langweilte mich, oder war bei öffentlichen festlichkeiten zugegen. Um dritten Tag nach meiner Hochzeit, der ein Ruhetag sein sollte, ließ mir die Gräfin Rumianzoff sagen, daß die Kaiserin sie ihrer Stellung bei mir enthoben habe, und sie deshalb in ihr Haus zu ihrem Gemahl und ihren Kindern zurücksehre. Ich bedauerte diese Nachricht nicht allzusehr, denn unser Verhältnis war stets ein gespanntes gewesen.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten dauerten gehn Tage. Dann bezogen wir, der Grokfürst und ich, den Sommervalast, wo die Kaiserin wohnte. Schon begann man von der Abreise meiner Mutter zu sprechen, die ich seit meiner Verheiratung seltener sah. Sie war übrigens seit dieser Zeit weit freund= licher gegen mich. Begen Ende September reiste sie ab. Der Groffürst und ich begleiteten sie bis Krasnoje-Selo, Ihre Abreise betrübte mich aufrichtig, und ich weinte viel. Nachdem fie fort war, kehrten wir in die Stadt gurud. Bei meiner Unfunft im Schloß fragte ich nach Fräulein Jukoff, und man sagte mir, sie sei zu ihrer Mutter gegangen, welche krank geworden wäre. Um nächsten Tag dieselbe frage meiner= seits, die gleiche Untwort von meinen frauen. Gegen Mittag 30g die Kaiserin mit großem Domp aus dem Sommervalast in den Winterpalast, und wir folgten ihr in ihre Bemächer. In ihrem Paradeschlafzimmer angelangt, blieb sie steben und begann nach einigen gleichgültigen Bemerkungen von der 216= reise meiner Mutter zu sprechen, indem sie mich freundlich aufforderte, meinen Schmerz darüber zu bezwingen. Aber ich glaubte aus den Wolken zu fallen, als sie mir in Gegenwart von etwa dreißig Personen sagte, daß sie auf Bitten meiner Mutter Fräulein Jukoff entlassen habe, weil meine Mutter fürchtete, ich möchte eine zu große Juneigung zu einem Mädchen fassen, welches dieselbe so wenig verdiene. hierauf begann sie mit auffallender Cebhaftigkeit von der armen Jukoff zu sprechen.

Natürlich war ich durchaus nicht von dieser Szene erbaut, noch von den Gründen Ihrer Majestät, sondern tief betrübt über das Unglück des fräulein Jukoff, die einzig und allein deshalb vom Hofe entfernt wurde, weil sie mir durch ihr geselliges Wesen besser zusagte, als meine andern frauen. Und warum, fragte ich mich, hat man sie mir denn erst gegeben, wenn sie ihrer Stellung nicht würdig war? Meine Mutter konnte sie nicht kennen, konnte nicht einmal mit ihr sprechen, da sie nicht russisch verstand und die Jukoff feine andere Sprache kannte; folglich mußte fie fich nur an das alberne Gerede der Schenk halten, die kaum gesunden Menschenverstand hatte. Dies Mädchen leidet für mich, dachte ich, deshalb darf ich es nicht in ihrem Unglück verlassen, dessen Ursache nur meine Zuneigung zu ihm war. Ich bin indes niemals imstande gewesen, zu entdecken, ob meine 21Tutter die Kaiserin wirklich gebeten hatte, jene Dame von mir zu entfernen. Wenn sie es dennoch getan, so nuß meine Mutter den Weg der Milde dem der Heftigkeit vorgezogen haben, denn niemals hat sie über diesen Gegenstand ein Wort mit mir gesprochen. Uebrigens hätte ein Wort von ihr genügt, mich wenigstens auf eine im Grunde sehr unschuldige Suneigung aufmerksam zu machen. Underseits hätte auch die Kaiserin in einer etwas weniger schroffen Weise eingreifen können. Das Mädchen war jung; es hätte nur an ihr gelegen, eine passende Partie für sie zu finden, was sehr leicht gewosen wäre; aber statt dessen geschah, was ich erzählt habe.

Nachdem die Kaiserin uns verabschiedet hatte, gingen wir, der Großfürst und ich, in unsere Gemächer. Auf dem Wege dahin merkte ich, daß Elisabeth ihren Herrn Neffen von dem Vorgefallenen in Kenntnis geseht hatte. Ich gab ihm aber

trotdem meine Einwürfe dagegen zu versteben und ließ ihn fühlen, daß das Mädchen unglücklich sei, einzig und allein, weil man grawöhnte, ich empfinde für sie eine besondere Auch saate ich ihm, daß ich, da sie aus Liebe Dorliebe. zu mir litt, es für meine Oflicht bielt, sie nicht zu verlassen, so weit dies von mir abhinge. Ich schickte ihr deshalb sofort durch meinen Kammerdiener etwas Geld, doch er kam mit der Nachricht zurück, daß sie schon mit ihrer Mutter und Schwester nach Moskau abgereist sei. Darauf befahl ich, ihr das Geld durch ihren Bruder, einem Bardesergeanten, gufommen zu lassen, aber auch er hatte Befehl erhalten, sich. mit seiner frau zu entfernen, und war in einem Candregimente als Offizier angestellt worden. 27och heute ist es mir unmöalich, einen annehmbaren Grund für das alles zu entdecken, und mir scheint es fast, daß man ohne Veranlassung, allein aus Kaprice, ohne einen Schimmer von Vernunft, ja felbst ohne allen Vorwand Unrecht tat. Doch blieb es dabei nicht! Durch meinen Kammerdiener und andere Ceute suchte ich eine passende Partie für Fräulein Jukoff zu finden. Man schlug mir einen Gardeunterleutnant aus adeliger familie mit ziemlich viel Vermögen vor. Er reiste nach Moskau, um sich mit ihr, wenn sie ihm gefiele, zu vermählen, heiratete sie auch und wurde Ceutnant in einem Candregimente. Sobald die Kaiserin aber davon hörte, verbannte sie beide nady Uftradjan. für eine solch hartnäckige Verfolgung Grunde zu finden, ist schwer.

Im Winterpalast bewohnten wir die Gemächer, welche wir schon früher innegehabt hatten. Die des Großfürsten waren von den meinigen durch eine mächtige Treppe getrennt, die auch zu den Jimmern der Kaiserin führte. Um zu ihm oder zu mir zu gelangen, mußte man den Vorplatz dieser Treppe überschreiten, was zumal im Winter nicht eben bequem war. Dennoch machten wir diesen Weg jeden Tag ein paar-

mal. Abends ging ich zum Spiel mit dem Kammerherrn Berkholz in sein Vorzimmer, während der Großfürst im andern Jimmer mit seinen Kavalieren herumtollte. Mein Billardsspiel wurde jedoch bald durch den Rücktritt der Herren Brummer und Berkholz, welche die Kaiserin Ende des Winters 1746 aus dem Dienste des Großfürsten entließ, unterbrochen. Der Winter ging dahin mit Maskenbällen in den vornehmsten Häusern der Stadt, die damals alle sehr klein waren, woran aber der Hof und alle Honoratioren regelmäßig teilnahmen.

Den letten diefer Bälle gab der Oberpolizeimeister Tatis= tscheff in einem der Raiserin geborenden Bause, das den Namen Smolloy Dworet führte. Der mittlere Teil dieses ganz aus Bolz gebauten Bauses war durch eine feuersbrunft zerstört worden und nur die aus je zwei Etagen bestehenden flügel waren stehen geblieben. In dem einen tanzte und in dem andern souvierte man. Um aber zum Souver zu geben, mußte man den beschneiten Hof durchschreiten, noch dazu im fältesten Monat, im Januar. Nach der Tafel aalt es, denselben Weg wieder zurückzulegen. Als wir von diesem Balle nach hause kamen, legte sich der Großfürst sofort zu Bett, aber am folgenden Morgen erwachte er mit den heftigsten Kopfschmerzen, die ihn verhinderten, aufzustehen. Ich ließ sofort die Aerzte rufen, welche erklärten, es sei ein hitziges fieber. Begen Albend brachte man ihn dann in mein Audienzzimmer, wo man ihn, nachdem ihm zur Alder gelassen worden, auf ein besonders dazu aufgeschlagenes Cager legte. Er befand sich sehr schlecht, und man ließ ihn wiederholt zur 2lder. Die Kaiserin kam mehrmals des Tages zu ihm und bewies mir große Teilnahme, als sie mich weinen sab. Eines Abends, als ich eben die Abendaebete in einem kleinen Betstuhl nahe bei meinem Toilettenzimmer las, trat Madame Ismailoff, die in großer Gunft bei der Kaiserin stand, ein. Sie sagte, die Kaiserin, die mich wegen der Krankheit des Großfürsten betrübt wisse, habe sie geschickt, um mir zu sagen, ich solle Zuversicht zu Gott haben, mich nicht grämen und überzeugt sein, daß sie mich nie verlassen werde. Darauf fragte sie mich, was ich lese. Ich erwiderte: "Die Abendgebete". Sie erklärte, ich würde mir die Augen verderben, wenn ich bei Licht so kleine Buchstaben läse, worauf ich sie bat, Ihrer kaiserlichen Majestät für ihre Freundlichkeit zu danken. Wir trennten uns aufs herzlichste, sie um ihre Botschaft zu berichten, ich, um mich schlassen zu legen. Um folgenden Morgen schiefte mir die Kaiserin ein Gebetbuch mit großen Buchstaben, um, wie sie sagte, meine Augen zu schonen.

Obwohl das Zimmer des Groffürsten an das meinige stiek, betrat ich es nur, wenn ich nicht überflüssig zu sein glaubte, denn ich bemerkte, daß ihm nicht viel an meiner Unwesenheit lag. Ihm war die Gesellschaft seiner Umgebung lieber, die mir durchaus nicht gefiel. Außerdem war ich nicht gewöhnt, allein unter Männern zu verkehren. Juzwischen fam die Kastenzeit beran und ich unterzog mich während der ersten Wochen den religiösen Uebungen, umsomehr, da ich gerade damals besonders zu dergleichen aufgelegt war. Ich sah deutlich, daß der Großfürst mich nicht liebte. Dierzehn Tage nach meiner Hochzeit hatte er mir von neuem anvertraut, daß er in fraulein Carr, eine Chrendame Ihrer Majestät, die später einen fürsten Galitin, den Stallmeister der Kaiserin, heiratete, verliebt fei. Dem Grafen Devierre, feinem Kammerberrn, hatte er gesagt, diese Dame sei gar nicht mit mir zu vergleichen. Und als Devierre das Gegenteil behauptete, hatte er sich mit ihm erzürnt. Diese Szene war gewissermaßen in meiner Gegenwart vor sich gegangen, und ich mußte nun ihr Schmollen mit ansehen. In der Tat sagte ich mir, daß ich mit dem Menschen sehr unglücklich werden musse, wenn ich mich Gefühlen der Färtlichkeit für ihn hingebe, die er so schlecht erwidere, und daß ich ohne Augen für irgend jemand vor Eisersucht sterben könne. So versuchte ich denn, meine Eigenliebe zu bezwingen und nicht auf einen solchen Mann eisersüchtig zu sein; aber dafür gab es nur ein Mittel: ihn nicht lieben. Wenn er hätte geliebt sein wollen, so wäre dies nicht schwer für mich gewesen; ich war von Natur geneigt, meine Pflichten zu erfüllen, aber ich hätte einen Gemahl haben müssen, der gesunden Menschenverstand besaß, und den hatte Peter nicht.

## Viertes Kapitel.

Mein Verhalten während der fasten. — Das Marionettentheater des Großfürsten. — Eine interessante Entdedung. — Jorn der Kaiserin Elisabeth gegen ihren Aeffen. — Meine Ceute sinden Mittel, meine Sprendame, Madame Kruse, betrunken zu machen. — Ernennung des fürsten Repnin zum Begleiter des Großfürsten. — Repnins Charakter. — Madame Cschoglotoss wird zu neinen Oberhofmeisterin ernannt. — Die drei Czernitscheffs. — Reise nach Reval. — Abreise von dort nach Katharinental. — Allianzvertrag zwischen Ausland und Österreich. — flottenmanöver. — Rückfehr nach Petersburg.

Während der ersten Woche der großen Fasten aß ich kein fleisch. Die Kaiserin ließ mir am Sonnabend sagen, ich möchte ihr den Gefalsen tun, auch noch die zweite Woche zu sasten, worauf ich Ihrer Majestät antworten ließ, ich bitte sie, mir zu ersauben, daß ich die ganze kastenzeit innehielte. Sievers, der Hosmarschall der Kaiserin und Schwiegersohn der Masdame Kruse, welcher diese Worte überbrachte, sagte mir nachsher, die Kaiserin habe sich wahrhaft über diese Bitte gefrent und gewähre sie mir gern. Als der Großfürst ersuhr, daß ich sortsuhrt zu sasten, schalt er mich, ich aber erwiderte ihm, ich könne nicht anders. Als er sich besser befand, spielte er

noch lange Zeit den Kranken, um sein Zimmer nicht verlassen zu müssen, wo es ihm besser gefiel, als in Gesellschaft des Hoses. Erst in der letzten Fastenwoche, in der er seine religiösen Uebungen verrichten mußte, verließ er es.

Nach Ostern ließ er in seinem Zimmer ein Marionettentheater einrichten und lud dazu alle, auch die Damen ein. Diese Vorstellungen waren das Einfältigste, was man sich denken kann. Das Zimmer, worin sich dasselbe befand, besaß eine geheime Tür, welche in ein anderes zu den Gemächern der Kaiserin führendes Simmer aina, wo ein Tisch stand. den man mittels einer Vorrichtung senken und beben konnte, um ohne Bedienung speisen zu können. Als der Groffürst eines Tages in seinem Simmer war, um sein sogenanntes Schauspiel vorzubereiten, hörte er im anstokenden Gemach sprechen, und da er eine etwas unbedachte Cebhaftiafeit befak. nahm er einen Bohrer und begann damit Cocher in die geheime Tür zu bohren, so daß er alles, was drinnen vorging, namentlich das dort stattfindende Diner der Kaiserin, beobachten konnte. Der Oberjägermeister Graf Razumowski in pelzverbrämtem Schlafrocke - er hatte gerade an jenem Tage Urznei genommen — sowie ein Dutzend der intimsten Dertrauten der Kaiserin dinierten bier mit ihr. Aber der Großfürst, nicht zufrieden, für sich allein die frucht seiner geschickten Urbeit zu genießen, rief seine ganze Umgebung herbei, um auch sie des Vergnügens teilhaftig zu machen. Nachdem er und die andern ihre Augen an diesem indiskreten Dergnügen gefättigt hatten, lud er auch Madame Kruse, mich und meine Damen ein, zu ihm zu kommen, um etwas zu sehen, was wir noch nie gesehen hätten; er verriet uns aber nicht, was es sei, scheinbar um uns eine angenehme Ueberraschung zu bereiten. Da ich mich gerade nicht sehr beeilte, dauerte es ihm in seinem Eifer zu lange und er ging mit

Madame Uruse und meinen frauen immer voraus. Als ich ankam, standen sie schon vor jener Tur, wohin er Banke, Stuble, Schemel u. f. w. gefett hatte, wie er fagte, zur Bequemlichfeit der Juschauer. 27atürlich fragte ich, was dies bedeute, und er erklärte es mir. 3ch war über seine Der= wegenheit sehr erschrocken und aufgebracht und sagte ihm, daß ich nichts seben, noch irgend einen Unteil an diesem ärgerlichen Dorgang haben wolle. Unzweifelhaft wurde das unange= nehme folgen von seiten seiner Cante für ihn nach sich gieben, wenn diese es erführe, und höchstwahrscheinlich werde sie es erfahren, weil er wenigstens zwanzig Personen in sein Ge= heimnis eingeweiht hätte. Alle, die sich hatten bereden lassen, durch die Cöcher zu sehen, zogen sich nun zurück, da sie be= merkten, daß ich mich weigerte, dasselbe zu tun. Selbst der Großfürst fing an, seine Cat zu bereuen, und kehrte zu der Urbeit an seinem Marionettentheater zurück, während ich mich in mein Zimmer begab.

Bis Sonntag hörten wir von nichts reden, aber an diesem Tage geschah es, daß ich, ich weiß nicht weshalb, etwas später als gewöhnlich zur Messe kam. In mein Jimmer zurückgekehrt, wollte ich eben mein Hoskleid ablegen, als ich die Kaiserin mit sehr aufgebrachtem und hochrotem Gesichte eintreten sah. Da sie nicht zur Messe in der Kapelle gewesen war, sondern dem Gottesdienst in ihrer kleinen Privatkapelle beigewohnt hatte, ging ich ihr wie gewöhnlich entgegen, um ihr, da ich sie an diesem Tage noch nicht gesehen, die Hand zu küssen. Sie umarmte mich, befahl dann, den Großfürsten zu rusen und schalt mich unterdessen, daß ich zu spät zur Messe käme und der Toilette den Dorzug vor dem lieben Gott gäbe. Sie fügte hinzu, daß sie zur Zeit der Kaiserin Unna, obgleich sie nicht am Hose gewohnt, sondern in einem vom Hose ziemlich entfernten Hause, nie ihre Pflichten versäumt habe

und deshalb oft bei Cicht aufgestanden sei. Dann ließ sie meinen Kammerfriseur rufen und sagte ihm, wenn er mich fünftia so lanasam frisiere, werde sie ihn fortschicken. 27achdem sie mit diesem fertig war, trat der Brokfürst, der sich in seinem Zimmer umfleidete, im Schlafrock, die Nachtmutze in der Band febr vergnügt und rasch ein. Er beeilte sich. der Kaiserin die Band zu fussen, diese füßte ihn und fragte, wie er sich habe unterstehen können, zu tun, was er getan. Sie sei in das Zimmer gekommen, wo der Tisch mit der mechanischen Vorrichtung stände, habe dort die geheime Tür gang durchlöchert gefunden und alle Cocher gerade auf den Plat gerichtet, wo sie gewöhnlich sitze. Durch ein solches Verhalten verlete er offenbar die nötige Rücksicht gegen sie, und sie könne ihn fortan nur noch als einen Undankbaren betrachten. Ihr eigener Dater, Deter I., habe auch einen undankbaren Sohn gehabt, den er durch Enterbung gestraft, und zur Zeit der Kaiserin Unna habe sie selbst dieser stets die Uchtung bewiesen, welche man einem gefrönten und von Gott gesalbten haupt schuldig sei. Jene habe keinen Spaß verstanden, und die, welche es an Respekt fehlen ließen, auf die Sestung geschickt. Er sei nichts als ein dummer Junge, den sie erst Cebensart lehren muffe. Bei diesen Worten fing er an ärgerlich zu werden und stammelte einige Worte, aber fie befahl ihm, zu schweigen und wurde so heftig, daß sie in ihrem Zorne kein Maß mehr kannte, was gewöhnlich geschah, wenn sie ärgerlich war, und sagte ihm mit ebensoviel Ver= achtung als Wut die größten Beleidigungen ins Besicht.

Wir waren beide ganz bestürzt und betäubt, und obgleich der ganze Austritt nicht mich direkt betraf, so traten mir doch die Tränen in die Augen. Sie bemerkte das und sagte: "Meine Worte sind nicht an Sie gerichtet; ich weiß, daß Sie an dem, was er getan, keinen Anteil genommen, daß Sie

weder durch die Türe geschen, noch haben hindurchsehen wollen." Diese gerechte Bemerkung beruhigte sie ein wenig, und sie schwieg — es war auch in der Tat schwer, dem, was fie gesaat, noch etwas binzuzufügen - dann grüßte sie und entfernte sich, hochrot und mit funkelnden 2lugen. Der Broßfürst begab sich in sein Zimmer, ich legte mein Kleid schwei= gend ab und sann über das Geschehene nach. 211s ich aus= gekleidet war, kam der Groffürst zuruck und sagte in halb traurigem, halb satirischem Con: "Sie war wie eine furie, sie wußte nicht, was sie sagte." Ich erwiderte: "Sie war aufs höchste erzürnt." Und wir wiederholten uns ihre Worte, worauf wir allein in meinem Zimmer dinierten. Nachdem der Broffürst mich verlassen hatte, trat Madame Kruse ein und fagte: "Man muß gestehen, daß die Kaiferin heute wahr= haft als Mutter gehandelt hat." Da ich aber sah, daß sie mich durchaus zum Reden zu bringen wünschte, schwieg ich erst recht. Sie fuhr fort: "Eine Mutter wird bose, schilt ihre Kinder, und dann ist die Sache abgetan. Sie hätten beide zu ihr sagen sollen: Winowatj Matjuschka (Um Derzeihung, Mutter), und Sie würden sie entwaffnet haben." 3ch antwortete, der Zorn Ihrer Majestät habe mich verwirrt und betäubt; alles, was ich in diesem Augenblick habe tun können, sei gewesen, zuzuhören und zu schweigen. Sie verließ mich, offenbar, um ihren Bericht abzustatten. Mir aber blieb das "ich bitte Sie um Verzeihung, Mutter" als Mittel, den Zorn der Kaiserin zu entwaffnen, im Bedächtnis zurück, und später habe ich, wie man sehen wird, mich seiner bei passender Ge= legenheit mit Erfolg bedient.

Kurz ehe die Kaiserin den Grafen Brummer und den Oberkammerherrn Berkholz ihres Dienstes beim Großfürsten enthob, fand ich den ersteren, als ich eines Morgens mein Simmer früher als gewöhnlich verließ, allein in meinem Dors

zimmer. Er ergriff die Gelegenheit, mit mir zu reden und mich zu bitten und zu beschwören, jeden Tag regelmäßig in das Ankleidezimmer der Kaiserin zu gehen, wozu meine Mutter bei ihrer Abreise mir die Erlaubnis verschafft hatte. Ich hatte bis dahin von diesem Vorrecht sehr wenig Gebrauch gemacht, weil mich das aufs höchste lanaweilte. Ein- bis zweimal war ich hingegangen, hatte die Frauen der Kaiserin dort gefunden und war, als sich diese nach und nach zurückzogen, mit der Kaiserin allein geblieben. Dies erzählte ich ihm, aber er meinte, das tue nichts zur Sache, ich mußte unbedingt fort= fahren. Offen gestanden beariff ich diese Beharrlichkeit des Hofmannes nicht. Ihm konnte es wohl für seine Plane dienen, aber mir nütte es nichts, im Toilettezimmer der Kaiserin zu Fratfüßeln und ihr obendrein noch lästig zu fallen. Ich er= flärte daher dem Grafen Brummer meinen Widerwillen, aber er tat alles, mich zu überreden, doch ohne Erfola. Es gefiel mir in meinem Zimmer besser, besonders wenn Madame Kruse nicht da war. Während des Winters entdeckte ich nämlich bei ihr eine besondere Neigung zum Trunk, und da sie bald nachher ihre Tochter an den Hofmarschall Sievers verheiratete, ging sie entweder aus, oder meine Ceute fanden Mittel. fie betrunken zu machen. Dann verfiel fie in tiefen Schlaf, und mein Zimmer war von dem mürrischen Urgus befreit.

Nachdem Graf Brummer und der Oberkammerherr Verkholz ihrer Dienste beim Großfürsten enthoben waren, ernannte die Kaiserin den General fürsten Vasil Repnin zum Vegleiter des Großfürsten. Eine bessere Wahl hätte die Kaiserin gewiß nicht trefsen können, denn fürst Repnin war nicht nur ein Mann von Ehre und Rechtschaffenheit, sondern auch ein Mensch mit viel Geist und Galanterie, voller Reinheit und Viederkeit des Charakters. Ich besonders konnte das Venehmen des fürsten nur loben. Den Rücktritt Brummers bedauerte ich nicht allzusehr: er langweilte mich durch seine ewigen Gespräche über Politik. Er lebte nur in Intrigen, während der offene, militärische Charakter kürst Repnins mir Vertrauen einflößte. Der Großfürst wiederum war froh, seiner bisherigen Cehrsmeister, die er haßte, entledigt zu sein. Dennoch jagte ihm ihre Entsernung noch einen großen Schrecken ein, weil er nämlich dadurch den Intrigen des Grafen Bestuscheff preisgegeben wurde, welcher die Triebseder aller unter dem bequemen Vorwande der Mündigkeit Seiner kaiserlichen Hoheit im Herzogstum Holstein vorgenommenen Veränderungen war. Prinz August, mein Onkel, befand sich noch immer in Petersburg und wartete hier auf die Verwaltung des Erblandes des Großfürsten.

Im Mai bezogen wir den Sommerpalast. Begen Ende desselben Monats gab mir die Kaiserin Madame Tschoglokoff, eine ihrer Ehrendamen und Verwandten, als Oberhofmeisterin. Dies traf mich wie ein wahrer Donnerschlag, denn jene Dame war dem Brafen Bestuscheff sehr ergeben, äußerst einfach, dazu boshaft, launenhaft und selbstsüchtig. 3hr Batte, Kammerherr der Kaiserin, war damals mit irgendwelchem Auftrag nach Wien geschickt worden. Als sie ihren Dienst bei mir antrat, weinte ich den ganzen Tag so heftig, daß mir am folgenden Tag zur Uder gelassen werden mußte. Morgen kam die Kaiserin in mein Zimmer und sagte, als sie meine rotgeweinten Augen sah, nur diejenigen jungen frauen, welche ihre Männer nicht lieben, pflegten zu weinen. Meine Mutter jedoch habe ihr versichert, ich empfinde keinen Wider= willen, den Groffürsten zu heiraten, sonst würde sie mich nicht dazu gedrängt haben; da ich aber einmal verheiratet sei, solle ich aufhören zu weinen. Blücklicherweise erinnerte ich mich der Vorschriften, die mir Madame Kruse gegeben, und erwiderte: Winowatj Matjuschka, worauf die Kaiserin sich

zufrieden gab. Inzwischen kam der Groffürst, den fie diesmal sehr freundlich empfing, dann entfernte sie sich. Man ließ mir zur 2lder, was ich augenblicklich sehr bedurfte, legte mich in mein Bett, und dann weinte ich den gangen Tag, andern Tag nahm der Groffürst mich beiseite, und ich be= merkte an seinen Heußerungen, daß man ihm zu versteben gegeben hatte, Madame Tschoglokoff sei mir beigegeben worden, weil ich ihn nicht liebe. Aber ich begreife nicht, wie man glauben konnte, meine Zärtlichkeit für ihn werde sich erhöhen, wenn man mir jene frau beiordnete. Das fagte ich ihm auch ganz offen. Als Argus über mich zu wachen, war eine andere Sache. Dazu hätte man indes nicht eine so dumme Derson mablen muffen, und sicherlich genügte es auch für ein solches 21mt nicht, schlecht und böswillig zu sein. Man hielt Madame Tschoglokoff nämlich für äußerst tugend= haft, weil sie ihren Mann damals bis zur Unbetung liebte. Sie hatte ihn aus Liebe geheiratet, und mit diesem schönen Beispiel, das man mir vor Augen führte, dachte man mich vielleicht zu bewegen, dasselbe zu tun. Wir werden sehen, mit welchem Erfolg. Aller Wahrscheinlichkeit nach war dies der einzige Grund, der diese Aenderung in meiner Umgebung beschlennigte; ich sage beschlennigte, denn ich glaube, daß Graf Bestuscheff von Unfang an beabsichtigte, uns mit seinen Kreaturen zu umgeben. Er hätte gern mit der Umgebung der Kaiserin dasselbe getan, aber dies war nicht so leicht.

Bei meiner Ankunft in Moskan hatte der Großfürst in seinen Gemächern drei Bediente mit Tamen Czernitscheff, alle drei Söhne von Grenadieren aus der Ceibgarde der Raiserin. Diese besaßen Centnantsrang zur Belohnung dafür, daß sie der Raiserin auf den Thron verholsen hatten. Der ältere war ein Detter der beiden jüngeren Brüder Czernitscheff, und der Großfürst liebte sie alle drei sehr. Sie waren äußerst vertraut

mit ihm und zu jedem Dienst gern bereit. Alle drei waren groß und wohlgebaut, besonders der älteste. Dieses jungen Mannes bediente sich der Großfürst zu allen seinen Aufträgen und schiefte ihn täglich mehrere Male zu mir. Ihm vertraute er sich auch an, wenn er keine Lust hatte, zu mir zu kommen, um sein Kerz auszuschütten.

Czernitschoff war ein sehr intimer freund meines Kammerdieners Nepreinoff, und durch diesen erfuhr ich denn oft manches, was mir sonst unbefannt geblieben wäre. Dazu waren mir beide von gangem Bergen ergeben, so daß ich über viele Dinge Aufklärung von ihnen gewann, die ich auf andere Weise mir nicht ohne Mühe hätte verschaffen können. 3ch weiß nicht, in welcher Beziehung der ältere Czernitscheff dem Brokfürsten eines Tages gesagt hatte: "Wasch Schenich, sie ift nicht meine Verlobte, sondern die Ihre." Dieser Einfall machte dem Groffürsten viel Spaß; er erzählte ihn mir, und seitdem gefiel es Seiner kaiserlichen Hoheit, mich jewo newiesta, seine Verlobte, und Andreas Czernitscheff, wenn er mit mir von ihm sprach, Wasch Schenich, Ihren Verlobten zu nennen. Um aber endlich mit diesem Scherz ein Ende zu machen, schlug Undreas Czernitscheff Seiner faiserlichen Bobeit vor, mich nach unserer Verheiratung Matjuschka, seine Mutter, zu nennen, und ich nannte ihn Sunock moi, meinen Sohn. Don dieser Zeit an war zwischen dem Großfürsten und mir fortwährend die Rede von diesem Sohn, den er wie seinen Augapfel liebte, und dem auch ich sehr zugetan war.

Doch mit der Zeit wurden meine Ceute mißtrauisch; die einen aus Eifersucht, die andern aus kurcht vor den kolgen, welche für sie und uns daraus entstehen konnten. Eines Tages, als bei Hofe ein Maskenball stattsand, kehrte ich in mein Zimmer zurück, um meine Kleider zu wechseln. Plötzlich trat mein Kammerdiener Nevreinoff zu mir heran und flüsterte

mir zu, er sowohl als alle meine Untergebenen seien in großer Unast vor der Gefahr, in welche sie mich über furz oder lang stürzen fähen. Und als ich ihn fragte, was für eine Gefahr er meine, erwiderte er: "Sie sprechen von nichts und be= schäftigen sich mit nichts, als mit Undreas Czernitscheff." "27un," fagte ich in der Unschuld meines Herzens, "was ist denn Schlimmes dabei? Er ist mein Sohn; der Großfürst liebt ihn ebenso sehr als ich, und er ist uns ergeben und treu." -"Ja," antwortete er, "das ist wahr, der Großfürst kann tun, was ihm gefällt, aber Sie haben nicht dasselbe Recht. Was Sie Büte und Zuneigung nennen, weil dieser Mensch Ihnen treu dient, das nennen Ihre Ceute Liebe." Als er das Wort ausgesprochen, was mir nie in den Sinn gekommen war, trafen mich sowohl das verwegene Urteil als die Cage, in der ich mich, ohne es zu ahnen, befand, wie der Blitz. Depreinoff sagte mir dann noch, daß er seinem freunde Undreas Czerni= tscheff geraten habe, sich für krank auszugeben, um diesem Beschwätz ein Ende zu machen. Jener folgte dem Rate Nevreinoffs, und seine angebliche Krankbeit zog sich bis zum Upril hinaus. Der Großfürst beschäftigte sich mit dieser Krankheit sehr viel und sprach oft mit mir darüber, ohne von dem Vorgefallenen das gerinaste zu ahnen. Erst als wir den Sommerpalast bezogen hatten, erschien Czernitscheff wieder, und ich konnte ihn nicht ohne Derwirrung ausehen.

Inzwischen hatte es die Kaiserin für gut befunden, eine neue Unordnung mit den Hosbeamten zu treffen. Sie hatten jeht alle abwechselnd Dienst in den inneren Gemächern, folgslich auch Undreas Czernitscheff. Nachmittags gab der Großsfürst oft Konzerte, wobei er selbst die Dioline spielte. Während eines dieser Konzerte, in dem ich mich schrecklich langweilte, zog ich mich in mein Jimmer zurück, das nach dem großen Saal des Sommerpalastes führte, dessen Decke damals gemalt

wurde, und der infolgedessen gang voll Geräte stand. Die Kaiserin war abwesend, Madame Kruse war zu ihrer Tochter, Madame Sievers, gegangen, und so fand ich keine Menschenseele in meinem Simmer. Aus Cangeweile öffnete ich die Tür des Saales und erblickte am andern Ende Undreas Czerni= tscheff. Ich gab ihm ein Zeichen, sich mir zu nähern, worauf er mit großer Besorgnis bis zur Tür kam. Als ich ihn fragte, ob die Kaiserin bald zurückfehren werde, erwiderte er: "Ich kann nicht mit Ihnen reden, man macht im Saale zu viel Carm, laffen Sie mich in Ihr Timmer eintreten." Allein ich antwortete ihm: "Das werde ich nicht tun." So stand er außerhalb und ich innerhalb der Tür, die ich halbgeöffnet hielt, während ich mit ihm sprach. Unwillfürlich sah ich nach der entgegengesetzten Seite und erblickte hinter mir an der andern Tur meines Toilettezimmers den Kammerherrn Brafen Devierre, der mir fagte: "Der Groffürst schickt nach Ihnen, Madame." Ich schloß die Tur und kehrte mit dem Brafen Devierre in das Timmer guruck, wo der Großfürst sein Konzert gab. Später indes erfuhr ich, daß Graf Devierre, sowie noch viele andere Personen unserer Umgebung eine Urt von beauftragten Berichterstattern spielten. Um folgenden Tage, es war Sonntags, nach der Meise erfuhren der Großfürst und ich, daß die drei Czernitscheffs als Centnants in die bei Orenburg liegenden Regimenter versetzt seien, und am 27achmittag desselben Tages wurde mir Madame Tschoalokoff bei= gegeben.

Kurz darauf erhielten wir den Befehl, uns zur Begleitung der Kaiserin auf ihrer Reise nach Reval vorzubereiten. Gleichszeitig meldete mir Madame Tschoglokoff von seiten Ihrer Majestät, daß sie mich in Tukunst meiner Besuche in ihrem Unkleidezimmer enthebe. Wenn ich ihr etwas zu sagen habe, so solle ich dies durch niemand anders tun, als durch sie,

Madame Tschoglofoff. Im Grunde meines Herzens war ich sehr froh über diesen Besehl, der mich davon besreite, vor den Frauen der Kaiserin zu fratzügeln; übrigens ging ich sehr selten hin und sah Ihre Majestät fast nie. Seit meinem ersten Besuch hatte sie sich mir höchstens dreis oder viermal gezeigt. Gewöhnlich verließen dann auch allmählich die Frauen der Kaiserin das Zimmer, so daß ich ebenfalls, um nicht allein zu sein, nie lange dort blieb.

Im Juni reiste die Kaiserin nach Reval, und wir begleiteten sie. Der Großfürst und ich suhren in einem viersitigen Wagen zusammen mit dem Prinzen August und Madame Tschoglokoff. Unsere Urt zu reisen war weder bequem noch angenehm. Die Posts oder Stationshäuser wurden von der Kaiserin in Unspruch genommen, während man uns Zelte zur Verfügung stellte, oder uns in die Bureaus einquartierte. Ich erinnere mich, daß ich mich eines Tages auf dieser Reise bei dem Osen ankleiden mußte, wo man eben Brot gebacken hatte, und daß ein anderesmal in dem Zelte, wo mein Bett sich befand, das Wasser einen halben zuß hoch stand, als ich eintrat. Da außerdem die Kaiserin keine bestimmte Zeit, weder für die Abreise, noch für die Ankunst, noch für die Mahlzeiten und die Ruhestunden sesssessen wir alle, Herren sowie Diener, außerordentlich abgespannt.

Endlich, nach zehn oder zwölf Tagen, langten wir auf einem Gute des Grafen Steinbock, vierzig Werst von Reval, an, von wo indes die Kaiserin mit seierlichem Gepränge wieder abfuhr, weil sie noch am Abend in Katharinental eintreffen wollte. Aber aus irgendwelchem mir unbekannten Grunde verlängerte sich die Reise bis halb zwei Uhr morgens.

Während der ganzen kahrt von Petersburg nach Reval langweilte und verstimmte Madame Tschoglokoff unsere Gessellschaft. Was man auch sagen mochte, stets erwiderte sie:

"Solch eine Unterhaltung würde Ihrer Majestät missallen;" oder: "So etwas würde die Kaiserin nicht billigen." Und doch waren es oft die unschuldigsten und gleichgültigsten Dinge, die sie auf diese Weise rügte. Was mich betraf, so faste ich meinen Entschluß: ich schlief während der ganzen Reise.

Gleich am nächsten Tage nach unserer Ankunft in Katharinental begann der gewöhnliche Gang des Hoslebens, das heißt
es wurde vom Morgen bis zum Abend und bis tief in die Nacht hinein ziemlich hoch im Dorzimmer der Kaiserin gespielt. Madame Tschoglokoff liebte das Spiel sehr und sorderte
mich auf, ebenfalls Pharo zu spielen. Hier waren gewöhnlich
alle Günstlinge der Kaiserin versammelt, wenn sie sich nicht
im Jimmer Ihrer Majestät, oder vielmehr in ihrem Zelte
befanden. Sie hatte nämlich ein sehr großes und prächtiges
Zelt neben ihren Gemächern aufschlagen lassen, die sich zu
ebener Erde befanden und sehr klein waren, wie Peter I. sie
gewöhnlich baute. Denn er hatte dies Candhaus errichtet
und den Garten angelegt.

Der fürst und die fürstin Repnin, die an der Reise ebensfalls teilnahmen und von dem anmaßenden, unverständigen Wesen Radame Tschoglokosses während der ganzen Reise untersichtet waren, sorderten mich auf, der Gräfin Schuwalosse und Madame Ismailosse, den beiden vertrautesten Damen der Kaisserin, davon Mitteilung zu machen. Diese liebten Madame Tschoglokosse nicht und wußten bereits, was vorgefallen war. Die kleine Gräfin Schuwalosse, welche die Indiskretion selber war, wartete aber gar nicht erst, bis ich ihr davon sprach, sondern begann, als sie beim Spiel an meiner Seite saß, selbst mit mir davon zu reden, wobei sie durch ihren scherzshaften Ton das Benehmen der Tschoglokosse so ins Sächerliche zog, daß diese bald zum Gegenstande allgemeinen Spottes wurde. Ja, sie tat noch mehr, sie erzählte der Kaiserin,

was sich ereignet hatte. Augenscheinlich wurde Madame Tschosglokoff ein Verweis erteilt, denn sie milderte ihren Ton gegen mich zusehends. Und in der Tat bedurfte ich dessen sehn nötig, denn ich sing an, eine große Neigung zur Melancholie zu spüren. Ich fühlte nich schrecklich einsam. Der Großfürst faßte in Reval eine vorübergehende Neigung zu einer Dame Namens Cédéraparre und versehlte natürlich nicht, seiner Gewohnheit gemäß, mich sofort ins Vertrauen zu ziehen.

Da ich häufig an Brustschmerzen litt und in Katharinental Blut ausgeworfen hatte, ließ man mir zur Ader. Um Nachsmittag trat Madame Cschoglokoff in mein Timmer und sand mich mit verweinten Augen. Mit bedeutend freundlicherem Ausdruck fragte sie mich, was mir sehle, und schlug mir seitens der Kaiserin vor, einen Spaziergang in den Garten zu machen, um, wie sie sagte, meine Kypochondrie zu zerstreuen. Außersdem händigte sie mir von Ihrer Majestät 3000 Aubel zum Pharospiel ein, denn die Damen hatten gemerkt, daß es mir an Geld sehle, und es der Kaiserin gesagt. Ich bat sie, Ihrer kaiserlichen Majestät für ihre Güte zu danken und ging mit Madame Cschoglokoff im Garten spazieren, um frische Eust zu schöpfen. Der Großfürst war an diesem Cage mit dem Oberjägermeister Razumowski auf der Jagd.

Einige Tage nach unserer Ankunft in Katharinental traf der Großkanzler Graf Zestuscheff ein in Zegleitung des kaiserslichen Gesandten Zaron Preyslein. Aus den Glückwünschen, welche er uns darbrachte, konnten wir ersehen, daß sich die beiden kaiserlichen Höfe durch einen Allianzvertrag vereinigt hatten. Hierauf begab sich die Kaiserin zum klottenmanöver, doch mit Ausnahme des Pulverdampfes sahen wir nichts. Der Tag war ausnehmend heiß und es herrschte vollkommene Windstille. Nach der Rückkehr von diesem Manöver fand in den auf der Terrasse aufgeschlagenen Telten der Kaiserin ein

Ball statt. Das Souper wurde unter freiem himmel um ein Bassin serviert, wo fontainen springen sollten; aber kaum hatte sich die Kaiserin zu Tisch gesetzt, als ein Platzegen die ganze Gesellschaft durchnäßte. Alles slüchtete dann so gut es ging in die häuser und Telte, und so endete das schöne kest.

Einige Tage darauf begab sich die Kaiserin nach Roguervick. Unch hier manövrierte die flotte, und wir sahen wieder
nichts als Damps. Bei dieser Reise verletzten wir uns alle
die füße auf eigentümliche Weise. Der Boden dieser Gegend
ist vollkommen solsig und von einer dicken Schicht kleiner
Kieselsteine bedeckt, in welche, wenn man längere Zeit auf
derselben Stelle steht, die füße einsinken und von den Kieseln
bedeckt werden. Da wir dort unsere Zelte aufgeschlagen hatten,
waren wir genötigt, mehrere Tage hindurch auf diesem Boden
zu gehen, wovon mir meine füße noch vier Monate nachher
weh taten. Die Galeerensklaven, welche an dem Hasendamme
arbeiteten, brachten uns wohl Holzschuhe, aber auch diese
hielten nicht länger als acht bis zehn Tage.

Der kaiserlich österreichische Gesandte war ebenfalls Ihrer Majestät nach diesem Hafen gefolgt und dinierte und soupierte mit ihr auf dem Wege zwischen Roguervick und Reval.

Bei der Rückfehr nach Katharinental hatte Madame Tschosglokoff das Vergnügen, ihren Gemahl zu treffen, der von seiner Sendung nach Wien zurückgekehrt war. Obgleich sich auf dem Wege nach Riga, wohin sich die Kaiserin begeben wollte, schon viele Hofequipagen befanden, die der Kaiserin entgegen kamen, änderte sie plötslich, nachdem sie in Roguervick gewesen, ihren Plan. Man zerbrach sich den Kopf über die Urssache dieser Uenderung, aber erst viele Jahre später sollte sich dieselbe aufklären. Als Herr Tschoglokoff nämlich durch Riga gekommen war, hatte ihm ein lutherischer Pastor, der entweder ein Narr oder ein Fanatiker war, einen Brief mit einer

Denkschrift überreicht, worin er die Kaiserin beschwor, die Reise nicht zu unternehmen, weil sie sich auf derselben der größten Gesahr aussetzen würde, denn die Seinde des Reichs hätten Ceute gedungen, sie dort zu töten, und dergleichen Geschwätz mehr. Der Empfang dieser Schrift verdarb Ihrer Majestät die ganze Lust, weiter zu reisen, und, obgleich es sich herausstellte, daß der Geistliche ein Irrsinniger war, fand die Reise nicht statt.

So kehrten wir in kleinen Tagereisen von Reval nach Petersburg zurück. Ich bekam auf dieser Reise eine heftige Halskrankheit, die mich mehrere Tage ans Bett kesselte. Hierauf begaben wir uns nach Peterhof und machten von dort alle acht Tage Ausflüge nach Oranienbaum.

## fünftes Kapitel.

Befehl der Kaiserin, das Abendmahl zu nehmen. — Die Kompagnie des Großfürsten in Oranienbaum. — Langweiliges Leben in Oranienbaum. — Ich tröste
mich mit meinen Büchern. — Umüsanter Winter in Petersburg — Reise nach
Tischwin. — Der kaiserliche Favorit Razumowski. — Tschoglotoss. — Tod der
fürstin Gagarin. — Im Sommerpalast. — Verschiedene Verabschiedungen. —
Reise nach Gostilitza. — Tod meines Vaters. — Man verbietet mir, ihn langer
als acht Tage zu beweinen. — Intrige Bestuschess. — Die Meute des Großfürsten. — Er spielt mit Puppen und anderem Spielzeug. — Man verbietet
nns, mit unserer Umgebung halbsaut zu sprechen. — Der hundestall neben
unsern Schlafzinmer. — Mastenballe in meinen Gemächern. — Ungenade Repnins. — Die Kaiserin macht mir Vorwürse. — Ich bekomme die Masen.

Su Unfang Ungust ließ die Kaiserin dem Großfürsten und mir sagen, daß wir zum Abendmahl gehen sollten. Wir entsprachen beide ihren Wünschen und begannen sogleich die Frühmette und Vesper bei uns singen zu lassen, sowie täglich in die Messe zu gehen. Um Freitag, als es sich darum handelte, die Beichte abzulegen, klärte sich denn auch die Ursache zu

diesem Befehl auf. Simon Theodorski, der Bischof von Plesfow, fragte uns nämlich beide, natürlich jeden besonders, mas zwischen den Czernitscheffs und uns vorgegangen sei. Aber da absolut nichts vorgefallen war und er sah, daß wir ihm offen und unschuldig erklärten, auch nicht ein Schatten von dem, was man gewagt habe, anzunehmen, sei begründet, ward er ein wenig verlegen. Und es entschlüpften ihm gegen mich die Worte: "Aber woher kommt es, daß die Kaiserin vom Gegenteil überzeugt ist?" worauf ich ihm antwortete, ich wisse es nicht. Ich glaube sicher, daß unser Beichtvater unsere Beständnisse dem Beichtvater der Kaiserin mitteilte und dieser sie Ihrer Majestät übermittelte, was nicht zu unserem Nachteile geschah. Wir nahmen das Albendmahl am Sonn= abend und gingen am Sonntag auf acht Tage nach Oranien= baum, während Elisabeth einen Ausflug nach Zarskoje Selo machte.

Sobald wir in Oranienbaum angekommen waren, bildete der Großfürst aus seinem ganzen Gefolge eine Kompagnie. Die Kammerherren, Kammerfavaliere, Hofchargen, die 21diutanten des fürsten Repnin, ja sogar dessen Sohn, die Bofbedienten, Jäger, Gärtner, alle, alle mußten sie das Gewehr über die Schulter nehmen. Seine faiserliche Bobeit ererzierte sie täglich und ließ sie auf die Wache ziehen; der Korridor des Hauses diente ihnen als Wachtstube, wo sie den Tag ver= brachten. Zu den Mahlzeiten gingen die Kavaliere hinauf, und abends kamen sie in den Saal, um fo, wie sie waren, in Gamaschen, gestiefelt und gespornt, zu tanzen. Don Damen waren nur ich, Madame Cschoglokoff, die gurstin Repnin, meine drei Ehrendamen and meine Kammerfrauen da; fola= lich waren diese Bälle stets sehr spärlich und schlecht arrangiert, zumal da die Männer von dem fortwährenden Exerzieren, einer Beschäftigung, die dem Geschmack der Hofleute durchaus nicht zusagte, ermüdet und schlechter Caune waren. Nach dem Ball durften sie dann in ihrem Jimmer zu Bett geben. Im allaemeinen waren ich sowie alle andern des langweiligen Cebens in Oranienbaum, wo wir fünf oder fechs frauen von früh bis abends allein waren, während die Männer ihrerseits wider Willen egerzierten, herzlich fatt. Ich nahm deshalb meine Zuflucht zu den Büchern, die ich mir mitgebracht hatte. Seit meiner Beirat beschäftigte ich mich fast ausschließlich mit Cetture. Das erste Buch, welches ich nach meiner Vermählung las, war ein Roman, betitelt »Tiran le Blanc«, und ein ganzes Jahr lang las ich nichts als Romane. Diese begannen mich aber bald zu langweilen. Zufällig kamen mir die Briefe von Madame de Sévigné in die Bande, eine Cekture, die mich sehr amusierte. Nachdem ich sie förmlich verschlungen hatte, las ich die Werke Voltaires, doch nach diesen suchte ich meine Bücher mit größerer Wahl aus.

Wir kehrten nach Peterhof zurück, und nach zwei oder drei Hin= und Rückreisen zwischen Peterhof und Oranienbaum, wobei es stets bei denselben Zerstreuungen blieb, bezogen wir den Sommerpalast in Petersburg.

Ende des Herbstes siedelte die Kaiserin in den Winterpalast über. Sie bewohnte dort die Gemächer, welche wir den Winter vorher benutzt hatten, während wir in die vor unserer Verheiratung vom Großfürsten bewohnten einquartiert wurden. Diese Gemächer gestielen uns sehr gut und waren in der Tat außerordentlich bequem; sie waren einst von der Kaisserin Unna benutzt worden. Jeden Abend versammelte sich hier unser ganzer Hof, man spielte allerhand unterhaltende Gesellschaftsspiele, oder es fanden Konzerte statt. Iweimal wöchentlich war im großen Theater, das damals der Kasaner Kirche gegenüberstand, Vorstellung. Mit einem Wort, dieser Winter war einer der heitersten und angenehmsten, die ich je

verlebt habe. Wir taten wirklich den ganzen Tag nichts als lachen und fröhlich sein.

Ungefähr gegen Mitte des Winters befahl uns die Kaiserin, ihr nach Tischwin, wohin sie sich begab, zu folgen. Diese Reise hatte einen religiösen Sweck, doch gerade, als wir in den Schlitten steigen wollten, erfuhren wir, daß sie aufgeschoben sei. Man flüsterte uns zu, der Oberjägermeister Graf 2321= mowski sei von der Gicht befallen, und Ihre Majestät wolle nicht ohne ihn reisen. Erst zwei oder drei Wochen später gingen wir nach Tischwin. Die Reise dauerte einschließlich unserer Rückkehr nur fünf Tage. Als wir durch Ribatschia Slobodt famen und an dem Baufe vorbeifuhren, wo sich die Czernitscheffs befanden, suchte ich sie hinter den fenstern zu erspähen, sah aber nichts. Don fürst Repnin, der an dieser Reise nicht teilnahm, wurde gesagt, er leide an Blasenstein. Sein Umt vertrat der Gemahl der Cschoglokoff, was allen nicht gerade sehr angenehm war. Er war ein anmagender, brutaler, dummer Mensch, vor dem alle die größte furcht hatten, selbst feine eigene frau. Beide waren aber auch wirklich böswillige Menschen. Dennoch aab es, wie wir später seben werden, Mittel, nicht allein jene Argusse einzuschläfern, sondern sie sogar zu gewinnen. Damals indes bemühte man sich noch, diese Mittel zu entdecken. Eins der sichersten war, Pharo mit ihnen zu spielen, denn beide waren sehr interessierte Spieler. Diese Schwäche wurden wir zuerft an ihnen gewahr, während wir die andern leider erst viel später entdeckten.

Im Caufe des Winters starb die Shrendame fürstin Gasgarin an einem hitzigen Lieber, eben als sie im Begriff war, sich mit dem Kammerherrn fürsten Galitin, welcher später ihre jüngere Schwester heiratete, zu vermählen. Ich bedauerte ihren Verlust sehr und besuchte sie oft während ihrer Kranksheit, trot der Einwände Madame Tschoglotoffs. Die Kaiserin

ließ an ihrer Stelle ihre ältere Schwester aus Moskau kommen, die sich später mit dem Grafen Matjuschkin vermählte.

Im frühjahr siedelten wir in den Sommerpalast über, und von dort ging es aufs Cand. fürst Repnin erhielt angeblich wegen zerrütteter Gesundheit die Erlaubnis, sich auf seine Besitzung zurückzuziehen, und Tschoglokoff führte ad interim die Geschäfte des fürsten Repnin bei uns. Das erste, was er tat, war die Verabschiedung unseres Kammerherrn Grafen Devierre, der als Brigadier, und des Kammerkavaliers Ville= bois, der als Oberst in die Urmee versetzt wurde. Beides geschah auf Veranlassung Tschoglokoffs, der sie mit Mikfallen betrachtete, weil der Grokfürst und ich ihnen Wohlwollen bewiesen. Eine ähnliche Verabschiedung hatte schon im Jahre 1745 auf die Bitte meiner Mutter den Grafen Jacharias Czernitscheff betroffen, und stets sah man solche Derabschiedungen als Zeichen der Ungnade bei Hofe an, so daß sie für die betreffenden Personen sehr empfindlich waren. Die eben erwähnte war dem Groffürsten und mir besonders un= angenehm. Ein anderer Kunstgriff der Tschoglotoffs, die den Großfürsten und mich vollkommen isolieren wollten, war, daß dem Prinzen August, nachdem er alles erhalten, was er wünschte, von der Kaiserin der Befehl erteilt wurde, sich zu entfernen. Sie folgten darin den Weisungen des Grafen Bestuscheff, dem alle ohne Ausnahme verdächtig waren.

Da ich während dieses Sommers nichts Vesseres zu tun hatte und die Cangeweile bei uns groß wurde, war meine Hauptleidenschaft das Reiten. Den Rest meiner Jeit benutzte ich, alles zu lesen, was mir in die Hände siel. Was den Großfürsten betraf, so wählte er sich, da man ihm die Ceute, die er am meisten liebte, genommen, unter den Hosbedienten neue Günstlinge aus.

In dieser Zeit benachrichtigte mich mein Kammerdiener

Depreinoff eines Moraens, als er mich frisierte, er habe durch einen eigentümlichen Zufall entdeckt, daß Undreas Czerni= tscheff und seine Brüder in Ribatschia in einem Custhause der Kaiferin, welches sie von ihrer Mutter geerbt, gefangen säßen. Er hätte es auf folgende Weise erfahren. Während des Karnevals hatte er mit seiner Frau, seiner Schwägerin und seinen beiden Schwägern eine Schlittenfahrt gemacht. Batte der Schwägerin war Magistratssefretar in Detersburg und hatte eine Schwester, welche an einen Untersekretar der aeheimen Kanzlei verheiratet war. Sie machten einen 2lus= flug nach Ribatschia und kehrten bei dem Derwalter dieses Butes der Kaiserin ein. Da sie sich über den Tag, auf welchen das Ofterfest fallen würde, stritten, sagte der hauswirt, er könne diesen Streit schnell schlichten, denn er brauche nur die Befangenen um ein Buch zu bitten, welches Swiatzy hieße, und in dem alle feste und der Kalender für mehrere Jahre aufgeführt seien. Nach einigen Augenblicken brachte man das Buch. Der Schwager Nevreinoffs ergriff es, schlug es auf und das erste, was er darin fand, war der Name Undreas Czernitscheffs und das Datum des Cages, an welchem der Brokfürst ihm das Buch geschenkt hatte. hierauf suchte er nach dem Osterfeste. Der Streit war beendet, das Buch wurde wieder abgegeben und sie kehrten nach Detersburg zu= ruck, wo der Schwager Nepreinoffs ihm einige Tage später diese Entdeckung anvertraute. Er bat mich inständig, nicht mit dem Groffürsten davon zu sprechen, weil man auf seine Verschwiegenheit durchaus nicht bauen könne; ich versprach es und hielt Wort.

Um die Mitte der Kastenzeit begaben wir uns mit der Kaiserin nach Gostilitä zur feier des Namensfestes des Obersjägermeisters Razumowski. Man tanzte, war sehr vergnügt und kehrte dann in die Stadt zurück.

Einige Tage nachher meldete man mir das Hinscheiden meines Vaters, eine Nachricht, die mich aufs tiefste betrübte. Ucht Tage lang ließ man mich meinen Schmerz ausweinen, doch am Ende dieser acht Tage erklärte mir Madame Tschosglokoff, es sei nun des Weinens genug. Die Kaiserin besehle mir, aufzuhören, da mein Vater kein König gewesen sei. Ich erwiderte, ein König sei er freilich nicht gewesen, worauf sie antwortete, es schicke sich nicht für eine Großfürstin, länger um einen Vater zu weinen, der kein regierender König gewesen sei. Endlich befahl man mir, am nächsten Sonntag auszugehen und nur sechs Wochen Trauer zu tragen.

Als ich zum ersten Male wieder mein Zimmer verließ, fand ich den Grafen Santi, den Oberzeremonienmeister der Kaiserin, im Dorzimmer Ihrer Majestät. Ich richtete einige gleichgültige Worte an ihn und ging weiter. Ein paar Tage später erschien Madame Tschoglokoff, um mir zu sagen, Ihre Majestät habe vom Grafen Bestuscheff, dem Santi es schrift= lich gegeben, erfahren, daß ich zu Santi gesagt habe, ich fände es sehr sonderbar, daß mir die Gesandten beim Tode meines Daters feine Beileidsbesuche abgestattet hätten. Eine solche Bemerkung gegen Santi finde Ihre Majestät sehr unangebracht; ich sei ungemein stolz, musse mich doch erinnern, daß mein Dater kein König gewesen sei, und daß ich aus diesem Grunde Beileidsbezeigungen seitens der fremden Ge= sandten weder verlangen könne noch dürfe. Ich fiel wie aus den Wolken, als ich Madame Tschoglokoff so sprechen hörte, und erwiderte, wenn Graf Santi gesagt oder geschrieben, daß ich ein einziges dem erwähnten auch nur ähnliches Wort über diesen Gegenstand mit ihm gesprochen, so sei er ein absichtlicher Cügner. Michts von alledem sei mir jemals in den Sinn gekommen, folglich könne ich auch weder an ihn, noch an sonst jemand solche Worte gerichtet haben. Dies war die voll-

kommenste Wahrheit, denn ich hatte es mir zur strengsten Pflicht gemacht, in keinem falle irgend welche Unsprüche zu erheben, mich in allen Dingen dem Willen Ihrer kaiserlichen Majestät unterzuordnen und zu tun, was man mir befahl. Augenscheinlich war Madame Tschoglokoff durch die Offenheit, mit welcher ich antwortete, von der Wahrheit überzeugt, denn sie erwiderte, sie werde nicht verfehlen, der Kaiserin zu berichten, daß ich Braf Santi Lügen strafe. In der Cat begab sie sich sofort gu Ihrer Majestät und fam zurück, um mir zu sagen, daß die Kai= serin sehr bose auf Santi sei, weil er sich einer solchen Süge schuldig gemacht, und sie habe befohlen, ihm einen Derweis zu geben. Einige Tage später Schickte Braf Santi verschiedene Personen zu mir, unter andern auch den Kammerherrn Grafen Nikita Panin und den Vizekanzler Woronzow, um mir zu sagen, daß Bestuscheff ihn zu dieser Lüge gezwungen und es ihm sehr schmerzlich sei, deshalb in Unanade bei mir aefallen zu sein. Ich antwortete ihnen, ein Lügner sei ein Lügner, was er auch für Gründe haben möge, zu lügen; aber aus Besorgnis, er könne mich wieder einmal in seine Lügen verwickeln, werde ich nicht mehr mit ihm sprechen. Meine Unsicht indes war fol= gende. Santi war ein Italiener; er intrigierte gern und war erfüllt von seinem Umt als Oberzeremonienmeister. Ich hatte mich mit ihm stets so unterhalten, wie ich es mit jedem andern auch tat. Dielleicht aber hatte er gedacht, daß Beileids= bezeigungen für den Tod meines Vaters seitens des diplo= matischen Korps zulässig seien, und bei seiner Urt, zu denken, scheint es, daß er mir dadurch einen Befallen zu erweisen glaubte. Er ging also zum Großkanzler Grafen Bestuscheff, seinem Dorgesetzten, und berichtete ihm, ich sei zum ersten Male ausgegangen, und wie es ihm schiene, wäre ich sehr betrübt gewesen; vielleicht hätte die Unterlassung von Bei= leidsbezeigungen dazu beigetragen, meine traurige Stimmung

zu erhöhen. Bestuscheff, der immer zänkisch und geneigt war, mich zu demütigen, ließ sofort aufschreiben, was Santi ihm in bezug auf mich gesagt oder angedeutet hatte und ließ ihn das Protokoll unterzeichnen. Santi, der seinen Vorgesetzten wie das kener, vor allem aber den Verlust seiner Stellung fürchtete, zögerte nicht, lieber diese Tüge zu unterschreiben, als seine Existenz zu opfern. Der Großkanzler schieste nun den Bericht an die Kaiserin, die über meine Anmaßung sehr erzürnt war und Madame Tschoglokoff zu mir schieste, wie ich soeben erzählt habe. Nachdem sie aber meine auf strikte Wahrheit beruhende Antwort gehört, hatte die ganze Intrige weiter keine kolge als einen Nasenstüber für den Herrn Oberzeres monienmeister.

Der Großfürst schaffte sich auf dem Cande eine Meute an und begann die Hunde selbst zu dressieren. War er müde, sie zu quälen, dann sing er an, auf der Geige herum zu kratzen. Er kannte nicht eine einzige Note, besaß indes gutes Gehör und glaubte, die Schönheit der Musik bestände in der Stärke und Heftigkeit, mit welcher er die Töne aus seinem Instrument hervorlockte. Seine Juhörer würden sich manchmal gern die Ohren verstopst haben, wenn sie es gewagt hätten, denn er quälte sie fürchterlich.

Aach unserer Rückfehr in den Sommerpalast bewies 217as dame Kruse, die nie aufgehört hatte, ihre Argusrolle zu spielen, sich insofern freundlicher gegen uns, als sie sich sehr oft dazu hergab, die Tschoglokoffs zu hintergehen, welche allen sehr zuwider waren. Ja, sie tat mehr, sie verschaffte dem Großsfürsten sogar Spielzeug, Puppen und andere Kindereien, die er bis zur Aarrheit liebte. Tagsüber verbarg man dieselben in oder unter meinem Bett. Aach dem Abendessen legte sich der Großfürst gewöhnlich zuerst nieder, und wenn wir beide im Bett waren, verschloß Madame Kruse die Tür, und der

Brokfürst spielte bis ein oder zwei Uhr nachts. Wohl oder übel mußte auch ich an diesen herrlichen Vergnügungen teilnehmen, ebenso Madame Kruse. Manchmal lachte ich darüber, aber oft war es mir unangenehm und zuwider. Bisweilen war das ganze Bett von Duppen und Spielsachen, die ziemlich schwer waren, bedeckt und angefüllt. Ich weiß nicht, ob Madame Tschoglokoff diesen nächtlichen Vergnügungen auf die Spur gekommen war, aber eines Abends gegen Mitternacht flopfte sie plötlich an die Tür unseres Schlafzimmers. Man öffnete nicht sogleich, weil der Großfürst, Madame Kruse und ich nichts Eiligeres zu tun hatten, als das Bett von den Spiel= fachen zu fäubern und fie zu verbergen, wobei uns die Bettdecke, unter die wir alles stopften, gute Dienste leistete. Dann erst öffnete man. Sie beklagte sich bitter, wie lange wir sie hätten warten laffen und erklärte, die Kaiferin würde fehr unwillig fein, wenn sie erführe, daß wir zu so später Stunde noch nicht schliefen. Darauf zog sie sich brummend zurud, ohne eine weitere Entdeckung gemacht zu haben. Nachdem sie sich ent= fernt, sette der Groffürst seine Spielerei fort, bis ihm die Sust zum Schlafe kam.

Bei Eintritt des Herbstes bezogen wir wieder die Gemächer, die wir zuerst nach unserer Verheiratung im Winterpalast beswohnt hatten. Hier ließ Ihre Majestät durch Herrn Tschoglosfoff aufs strengste verbieten, daß jemand des Großfürsten und meine Zimmer ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Herrn und der Madame Tschoglokoff betrete. Gleichzeitig erging ein Besehl an die Damen und Herren unseres Hoses, sich im Vorzimmer aufzuhalten und die Schwelle unserer Gemächer nicht zu überschreiten; ferner nur laut mit uns und den Domestiken zu sprechen, andernfalls sie verabschiedet würden. Unf diese Weise auf das Alleinsein mit einander beschränkt, murrten wir beide und teilten uns gegenseitig unsere Gedanken

über diese Art von Gefangenschaft mit, die keiner von uns verdient hatte. Um sich aber während des Winters ein wenig Unterhaltung zu schaffen, ließ sich der Großfürst acht oder zehn Jagdhunde vom Cande kommen, die er hinter einem Holzverschlag verbarg, welcher den Alkoven meines Schlafzimmers von einer großen hinter unsern Gemächern liegenden Vorhalle trennte. Da nun der Alkoven nur eine dünne Bretterwand hatte, drang der Geruch des Hundestalles herein, und in diesem Gestank schließen wir. Beklagte ich mich darüber, so erwiderte er, es sei unmöglich, etwas daran zu ändern, und da der Hundestall so geheim wie möglich gehalten werden mußte, ertrug ich geduldig diese Unannehmlichkeit und bewahrte das Geheimnis Seiner kaiserlichen Hoheit.

Weil es während des Karnevals diesmal absolut keine Kestlichkeiten bei Bofe aab, fiel es dem Großfürsten ein, in meinem Zimmer Maskenbälle zu veranstalten. Seine Diener, sowie die meinigen und meine Frauen nußten Maskenkostume anziehen und in meinem Schlafzimmer tangen, was meist bis tief in die Nacht hinein währte. Was mich betraf, so legte ich mich meist unter dem Vorwande von Kopfweh oder Müdigkeit auf ein Sofa, jedoch immer im Maskenkostum, und langweilte mich zum Sterben über die Einfältiakeit dieser Maskeraden, die ihm unendliches Vergnügen bereiteten. Uebrigens entfernte man bei Beginn der fastenzeit noch weitere vier Dersonen von ihm, unter diesen auch drei Pagen, die er allen übrigen vorzog. Jene häufigen Verabschiedungen waren ihm äußerst unangenehm; trotdem aber tat er nichts, sie zu vermindern, oder viel= mehr, er beschwerte sich auf so linkische Weise, daß er das Uebel nur vermehrte.

Während dieses Winters ersuhren wir, daß kürst Repnin, krank wie er war, das Truppenkorps kommandieren sollte, das man zur Unterstützung der Kaiserin Maria Theresia

nach Böhmen zu schicken beabsichtigte. Dies war ein Zeichen völliger Ungnade für den fürsten. Er ging und kehrte nicht wieder zurück, sondern starb aus Kummer in Böhmen. Die fürstin Gagarin, meine Ehrendame, mar die erste, die mir, trot aller Verbote, uns auch nur das geringste von dem, was in der Stadt oder am Hofe vorging, zu melden, diese Machricht überbrachte. Daraus kann man ersehen, was es mit ähnlichen Derboten auf sich hat: sie werden nie in ihrer ganzen Strenge ausgeführt, weil zu viele Ceute ein Interesse haben, sie zu übertreten. Uebrigens bemühte sich unsere gange Umgebung, selbst die nächsten Derwandten der Tschoalofoffs, die Strenae des politischen Gefängnisses zu mildern, worin man sie und uns einsperren wollte. Sogar der Bruder Madame Tichoglofoffs, Graf Hendrikoff, ließ mir oft die nützlichsten und not= wendiasten Ratschläge zugehen, oder andere bedienten sich seiner, sie mir zu übermitteln, wozu er stets mit der Offenheit eines tüchtigen, ehrenhaften Mannes bereit war. Auch moguierte er sich über die Dummheit und Robeit seiner Schwester und seines Schwagers. Alle fühlten sich daher in seiner Gesellschaft wohl, ohne ihm im geringsten zu migtrauen, weil er nie jemand blokstellte, noch gegen jemand fehlte. Er war ein rechtschaffener, wenn auch etwas beschränkter Mensch. schlecht erzogen, sehr unwissend, aber fest und ohne Bös= williakeit.

Während dieser Fasten begab ich mich eines Mittags in das Zimmer, wo die Kavaliere und Damen sich aushielten — die Tschoglokoffs waren noch nicht anwesend. Und während ich bald mit diesem, bald mit jenem sprach, kam ich auch zu der Tür, wo der Kammerherr Guzin stand. Dieser äußerte sich halblaut über das langweilige Leben, das wir führten, und bemerkte, daß man uns noch obendrein bei der Kaiserin in ein schlechtes Licht setze. Wenige Tage vorher habe nämlich

Ihre Majestät bei Tafel gesagt, daß ich mich mit Schulden überlade, und alles, was ich tue, habe einen Unstrich von Dummheit. Dennoch bilde ich mir ein, ich befäße viel Beift, allein außer mir selbst denke niemand so vorteilhaft von mir, und niemand ließe sich von mir täuschen. Meine unzweifelhafte Dummheit sei allen bekannt, weshalb man weniger auf das achten musse, was der Groffürst tue, als auf mich. Und traurig fügte er hinzu, er habe Befehl von der Kaiserin, mir das alles wiederzusagen, bat mich jedoch, nicht zu tun, als ob ich das wisse. Ich antwortete ihm, was meine Dummheit angehe, so könne mir die Schuld nicht zugeschrieben werden, da jeder sei, wie ihn Gott geschaffen. Daß ich aber Schulden habe, sei durchaus nicht zu verwundern, weil meine Mutter mir bei einer Einnahme von 30 000 Aubel noch 6000 Aubel Schulden, die ich für sie bezahlen mußte, hinterlassen hatte. Außerdem habe mich die Gräfin Rumianzoff zu tausenderlei Ausgaben genötigt, welche sie als unvermeidlich angesehen, und Madame Tschoglokoff allein habe mich in diesem Jahre 17 000 Rubel gekostet; denn er kenne ja selbst das Teufelsspiel, welches wir täglich gezwungen waren, mit ihnen zu spielen. Diese Untwort könne er getrost denen geben, die ihn beauf= tragt; übrigens sei ich sehr bose, zu hören, daß man mich bei Ihrer Majestät in ein schlechtes Licht setze, da ich es doch nie an Respekt, an Gehorsam und Untertänigkeit gegen sie habe fehlen lassen, wovon man sich um so mehr überzeugen könne, je mehr man mich beobachte. Ich versprach ihm, sein Ge= heimnis, wie er mich gebeten, zu bewahren, und tat es. Ob er meine Aufträge ausgerichtet, weiß ich nicht, aber ich glaube es, obgleich ich nie wieder etwas davon hörte und mich hütete, ein so wenig angenehmes Gespräch zu erneuern.

In der letzten Woche der Fasten bekam ich die Masern. Ich konnte zu Ostern nicht öffentlich erscheinen und nahm



Grossfürstin Katharina von Anna Rosina Liscewska (?) (um 1747).

(Original im Herzogl. Anhalt. Schloss Zerbst.)



daher auch das Abendmahl am Sonnabend in meinem Timmer. Während dieser Krankheit verließ mich Madame Cschoglokoff, obgleich sie hochschwanger war, kaum einen Augenblick und tat was sie konnte, um mich zu unterhalten. Außer ihr war noch eine kleine kalmückische Dienerin bei mir, die mir sehr angenehm war.

## Sechstes Kapitel.

Reise nach dem Eute des Favoriten. — Einsturz des Hauses, das wir bewohenen. — Rückehr nach dem Sommerpalast. — Unkunft des Malteser Kitters Sakromoso. — Er steckt mir heinlich Briefe von meiner Mutter zu. — Ich antworte ihr auf demselben Wege. — Ueberstedelung nach Peterhos. — Interessantes Verhättnis Cschoglofoss zu fräulein Kocheless. — Ihre Verbannung. — Madame Cschoglofoss Wut gegen ihren untreuen Gatten. — Die Kaiserin verzeiht ihm. — Mein Leben in Granienbaum. — Rücksehr nach der Stadt. — Man verabschiedet Madame Kruse und gibt mir Madame Wladislawa. — Madame La Cour l'Unnois. — Bochzeit des Grasen Lestocq. — Eraf Czerznischer Charless school der Czerznische Especial Charless school der Czerznische School der Czerznische Especial Charless der Czerznische Especial Charless der Czerznische Especial Czerznische Czerznische Especial Czerznische Czerznisch Czerznische Czerznisch Czerznisch

Nach Ostern bezogen wir wieder den Sommerpalast und von dort begaben wir uns Ende Mai zum Himmelfahrtsfeste in den Palast des Grafen Razumowski nach Gostilika. Um 23. desselben Monats beschied die Kaiserin den Gesandten des kaiserlichen Hoses, Baron von Breitlack, der nach Wien gesandt wurde, dorthin, und er brachte den Abend beim Souper mit der Kaiserin zu. Dieses Souper verlängerte sich bis tief in die Nacht, so daß wir erst nach Sonnenausgang in das von uns bewohnte Haus zurücksehrten. Dasselbe war aus Holz und lag auf einer kleinen Anhöhe, nahe bei der Autschbahn. Seine Cage hatte uns sehr gefallen, als wir im Winter zum Namensseste des Oberjägermeisters in Gostilika gewesen waren, und nun hatte man uns die Ausmerksamkeit erwiesen, uns hier einzuguartieren. Es bestand aus zwei Etagen, die durch eine

äußere Treppe miteinander verbunden waren. Die obere be= stand aus einem Saal und drei kleinen Zimmern, von denen wir das eine als Schlafzimmer benutten. In dem andern batte der Brokfürst sein Unkleidezimmer, und das dritte be= wohnte Madame Kruse. Unten logierten die Tschoglokoffs, meine Ehrendamen und meine Kammerfrauen. Nach der Rückfehr von jenem Souper begaben sich alle zu Bett. Begen sechs Uhr morgens kam ein Gardeunteroffizier namens Cevascheff pon Oranienbaum, um mit Tschoglokoff über die dortigen Bauten zu sprechen. Da indes alles noch schlief, setzte er sich zur Schildwache, um zu warten. Plötzlich vernahm er ein eigen= tümliches Krachen, was ihm verdächtig vorkam. Da die Schildwache saate, dies Krachen habe sich schon mehrmals wieder= holt, seit sie auf Posten sei, sprang Tevascheff auf und eilte nach der Außenseite des Hauses, wo er bemerkte, daß sich an der Basis des Hauses große Quadersteine loslösten. Schnell weckte er Tschoalokoff und meldete ihm, daß das fundament des Bauses einzustürzen drohe und man versuchen muffe, die Bewohner herauszubringen. Tschoglokoff warf eilig seinen Schlafrock über und eilte hinauf, wo er, da er die Glasturen verschlossen fand, die Riegel erbrechen ließ. So gelangte er in das Kabinett, wo wir schliefen, wedte uns, indem er den Dorhang aufzog und forderte uns auf, uns so schnell als möglich anzukleiden und zu fliehen, weil die Grundmauern des Bauses einzubrechen drohten. Der Groffürst sprang aus dem Bett, ergriff seinen Schlafrod und eilte davon. Ich sagte Tschoalokoff, ich würde ihm sogleich folgen, und er ging. Schnell fleidete ich mich an, wobei ich mich erinnerte, daß ja Madame Kruse im andern Kabinett sorglos schlafe. Ich ging binein, um sie zu wecken. Da sie aber in tiefem Schlummer lag, gelang mir es nur mit großer Mühe, und ebenso schwierig war es, ihr begreiflich zu machen, daß fie das Baus verlaffen

muffe. 3ch half ihr noch beim Unziehen, und als sie fertig war, überschritten wir die Schwelle der Tur und traten in den Saal. Aber im selben Angenblick erfolgte der allgemeine Ein= sturz, begleitet von einem entsetzlichen Getose, als wenn man ein Schiff vom Stapel ließe. Madame Kruse und ich fielen zu Boden. In diesem Moment kam Levascheff durch die Treppentur, die uns gegenüberlag; er hob mich auf und trug mich aus dem Simmer. Zufällig fiel mein Blick auf die Autsch= bahn, die sich ungefähr in der Bohe der zweiten Etage be= funden hatte: sie war nicht mehr da, sondern wenigstens fünfzehn fuß weiter unten. Als Cevascheff mit mir bei der Treppe anlangte, auf der er hinauf gekommen, war auch diese eingestürzt. Inzwischen aber waren mehrere Personen auf die Trümmer gestiegen, und Cevascheff überlieferte mich nun dem nächsten, dieser wieder einem andern, so daß ich von Hand zu Hand endlich bis zum fuße der Treppe in die Vorhalle kam. Don dort trug man mich auf eine Wiese, wo ich den Groffürsten im Schlafrocke fand. Sobald ich das haus verlassen, begann ich mein Augenmerk auf das zu richten, was dort vorging. Meh= rere Personen sah ich, über und über mit Blut bedeckt, heraus= kommen, andere wieder mußten hinausgetragen werden. Unter den am schwersten Verwundeten befand sich auch die gürstin Gagarin, meine Ehrendame. Sie hatte sich wie die andern retten wollen, aber als sie durch ein Zimmer kam, das an das ihrige stieß, stürzte der Ofen ein und schleuderte sie auf ein Bett; mehrere Siegelsteine fielen ihr auf den Kopf und brachten ihr sowie einem Mädchen, das sich ebenfalls retten wollte, schwere Verletzungen bei. In derselben Etage befand sich eine kleine Küche, in der mehrere Domestiken schliefen, wovon drei durch das Susammenstürzen eines Herdes getötet wurden. Doch dies war nichts im Vergleich mit dem, was sich zwischen der Grundmauer und dem ersten Stock ereignete.

Sechzehn bei der Rutschbahn angestellte Urbeiter, welche dort schliefen, wurden durch den Einsturg zerschmettert. Die Ursache des ganzen Unglücks war, daß man das Haus im Berbste in Eile gebaut und ihm als Grundmauern nur vier Reihen Kalksteine gegeben hatte. In der ersten Etage liek der Urchitekt zwölf Balken in Pfeilerform in der Vorhalle aufstellen und sagte, da er in die Ufraine verreisen mußte, dem Derwalter des Butes Bostilita, er solle auf keinen fall erlauben, daß man bis zu seiner Auckfehr die zwölf Balken anrühre. Als indes der Verwalter von unserm beabsichtigten Aufenthalt in dem Hause hörte, hatte er, da die Balken die Vorhalle ent= stellten, nichts eiligeres zu tun, als sie herausnehmen zu lassen. Beim Eintreten des Tauwetters fenkte fich dann das Bange auf die vier Reihen Kalksteine, die an den Seiten heraus= traten, während das Baus selbst einer Unhöhe zuglitt, die es aufhielt. Ich kam glücklicherweise mit einigen blauen flecken und einem großen Schrecken davon. Alle aber hatten von diesem Ereignis eine so schreckliche Ungst bewahrt, daß uns noch vier Monate lang jede etwas laut schließende Tür erzittern ließ. Als an jenem Cage der erste Schreck vorüber war, ließ uns die Kaiserin, die ein anderes Baus bewohnte, zu sich kommen, und da sie munschte, die Gefahr geringer erscheinen zu lassen als sie in Wirklichkeit war, suchten sie alle als un= bedeutend, einige sogar als nicht vorhanden hinzustellen. Mein Schreck missiel ihr besonders, und sie schalt mich deshalb. Der Oberjägermeister weinte aus lauter Derzweiflung und sprach davon, sich erschießen zu wollen. Man verhinderte ihn dann zum Scheine daran, denn in Wahrheit beabsichtigte er nichts dergleichen. Um nächsten Tag kehrten wir nach Detersburg, und einige Wodzen später in den Sommerpalast zurück.

Ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube um diese Teit war es, daß der Chevalier Sakromoso in Augland eintraf.

Es war lange ber, seit ein Malteser Ritter Augland besucht hatte, überhaupt sah man damals sehr wenig fremde in Detersburg. Seine Unfunft war daher eine Urt Ereignis. Man empfina ihn aufs beste und zeigte ihm alle Sehenswürdig= feiten von Petersburg und Kronstadt. Ein berühmter Marine= offizier wurde ihm als Bealeiter aegeben; es war der damalige Kapitan und spätere Admiral Polianski. Safromoso wurde auch uns poraestellt, und als er mir die Hand füßte, ließ er ein kleines Billett in meine Hand gleiten und flufterte: "Don Ihrer frau Mutter." Ich war zu Tode erschrocken über seine Derwegenheit und starb fast vor Ungst, jemand konnte es be= merkt haben, besonders die Tschoglokoffs, die gang in meiner Nähe standen. Ich nahm indes den Zettel und schob ihn in meinen rechten Handschuh, ohne daß es jemand bemerkte. In meinem Zimmer angelangt, fand ich in einem zusammen= gerollten Papier, auf dem mir Sakromoso mitteilte, daß er die Untwort durch einen italienischen Musiker erwarte, der beim Konzert des Großfürsten mitwirkte, wirklich einen Brief meiner Mutter. Sie war über mein unfreiwilliges Schweigen sehr beunruhiat, fraate mich nach der Ursache desselben und wollte wissen, in welcher Cage ich mich befinde. Ich antwortete ihr sofort und benachrichtigte sie, daß man mir verboten habe, an sie oder irgend jemand zu schreiben, unter dem Dorwande, daß es für eine russische Großfürstin nicht passend sei, andere Briefe zu schreiben, als die im Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten abgefaßten, denen ich nur meine Unterschrift beifügen dürfte, ohne jemals vorher zu befehlen, was man schreiben sollte, weil das Ministerium besser als ich wisse, was passend sei. ferner teilte ich ihr mit, daß man Berrn Olsufieff fast ein Verbrechen daraus gemacht habe, daß ich ihm einige Zeilen zugehen ließ, mit der Bitte, sie in einen Brief an meine Mutter einzulegen. Dann unterrichtete

ich sie noch von mehreren andern Dingen, nach denen sie fragte, rollte mein Billett genau so zusammen wie das, welches ich erhalten, und erwartete unruhig und ungeduldig den Augen= blick, mich seiner entledigen zu können. Während des ersten Konzerts, das beim Großfürsten stattfand, ging ich einmal gang unauffällig durchs Orchester und blieb hinter dem Stuble des Diolinsolisten stehen, den man mir bezeichnet hatte. Als er mich gewahr wurde, tat er, als wolle er sein Taschentuch aus seiner Rocktasche nehmen und öffnete so dieselbe weit genug, daß ich ohne Aufsehen meinen Tettel hineingleiten lassen konnte. Darauf entfernte ich mich nach einer andern Seite, und niemand faste den geringsten Verdacht. Sakromoso steckte mir während seines 2lufenthaltes noch zwei bis drei solcher zu= sammengerollter Papierchen zu, die denselben Gegenstand be= trafen, und meine Untworten gelangten auf die gleiche Weise an ihn. Niemals hat jemand etwas davon erfahren.

Aus dem Sommerpalast zogen wir nach Peterhof, welcher damals umgebaut wurde. Man quartierte uns daher in den alten Vau Peters I. ein, der zu jener Zeit noch existierte. Uns Cangeweile spielte hier der Großfürst jeden Nachmittag mit mir l'Hombre. Wenn ich gewann, wurde er ärgerlich, und verlor ich, so wollte er sofort bezahlt sein. Obgleich ich keinen Pfennig hatte, sing er an, mit mir Hazard zu spielen, und ich erinnere mich, daß uns eines Tages seine Nachtmütze als Marke für 10 000 Aubel diente. Wenn er indes verlor, wurde er am Ende des Spieles wütend und konnte mehrere Tage hindurch schmollen. Solches Spiel sagte mir natürlich in keiner Weise zu.

Während des Aufenthaltes in Peterhof sahen wir von unsern Fenstern aus, welche nach dem Garten aufs Meer hinauslagen, daß die beiden Tschoglokoffs fortwährend zwischen dem höhergelegenen Schloß und dem von der Kaiserin

bewohnten, am Ufer des Meeres gelegenen Monplaisir, unterweas waren. Uns sowie Madame Kruse verlangte es sehr, die Urfache dieses häufigen Gebens und Kommens zu erfahren. Madame Kruse begab sich daher zu ihrer Schwester, die erste Kammerfrau bei der Kaiserin war. Sang strahlend kam sie zurück, denn sie hatte erfahren, daß all dies Gebaren nur daher rühre, daß die Kaiserin von einem gärtlichen Verhältnis Tscho= alokoffs mit einer meiner Ehrendamen, fräulein Kocheleff, Kunde erhalten und in Erfahrung gebracht hatte, daß diese guter Hoffnung sei. Die Kaiserin hatte Madame Cschoglokoff zu sich gerufen und gesagt, ihr Gemahl betrüge sie, während sie ihn bis zur Marrheit liebe, ja so verblendet gewesen sei, das fräu= lein, die Geliebte ihres Gatten, gewissermaßen bei sich wohnen Wenn sie sich von ihrem Manne trennen wollte, zu lassen. würde sie einen Schritt tun, der Ihrer Majestät nicht mißfalle, die überhaupt die Vermählung Madame Tschoglokoffs mit ihrem Batten nicht gern gesehen hatte. Ja, sie erklärte ihr geradezu, sie wolle nicht, daß ihr Mann bei uns bleibe, sie werde ihn verabschieden und den Dienst ihr allein überlassen. Im ersten Augenblick leugnete Madame Tschoglokoff der Kaiferin gegenüber die Leidenschaft ihres Mannes und erklärte dieselbe für eine Verleumdung. Doch Ihre Majestät hatte während der Zeit, in welcher sie mit der Cschoglokoff sprach, das fräulein befragen lassen. Die Kocheleff gestand alles ein, was Madame Tschoglokoff gegen ihren Batten auf äußerste aufbrachte. Sie kehrte nach Hause zurück, wo sie ihrem Manne die bittersten Vorwürfe machte. Er aber fiel vor ihr auf die Knie, bat sie um Verzeihung und verschwendete seinen ganzen Einfluß auf sie, um sie zu befänftigen. Um der Kinder willen, deren sie sehr viele hatten, wurde denn auch das gute Einver= ständnis zwischen den Chegatten wieder hergestellt, aber es war seitdem nicht mehr aufrichtig. Getrennt durch die Liebe, verbanden sie sich jetzt aus Interesse. Die Battin verzieh dem Batten, ging zur Kaiserin und sagte, daß sie ihrem Manne alles peraeben habe und bei ihm aus Liebe zu ihren Kindern bleiben wolle. Auf den Knien bat sie Ihre Majestät, ihn nicht schimpflich vom Hofe zu verabschieden, denn dies werde sie entehren und ihr Unglud noch vergrößern. Kurz, sie be= nahm sich bei dieser Gelegenheit so gut, mit so viel festigkeit und Großmut, und ihr Schmerz war außerdem so aufrichtig, daß sie den Zorn der Kaiserin entwaffnete. Sie führte sogar ihren Gemahl vor Ihre kaiserliche Majestät, sagte ihm vor ihr noch einmal offen und ungeschminkt die Wahrheit, warf sich dann mit ihm por der Kaiserin auf die Knie und bat die= felbe, ihrem Gatten um ihret= und ihrer fechs Kinder willen, deren Dater er ja sei, zu verzeihen. Alle diese Szenen dauerten ungefähr fünf bis sechs Tage, während welcher wir fast stündlich erfuhren, was vorgefallen war, weil man uns in= zwischen weniger auflauerte, und weil alle auf die Derabschiedung der Tschoglokoffs hofften. Aber der Ausgang entsprach der Erwartung nicht, die man sich gemacht hatte, denn die Tschoalofoffs blieben, allerdings weniger glorreich als bisher, und nur fräulein Kocheleff wurde zu ihrem Onkel, dem Oberhofmarschall Chepeleff, geschickt. Man wählte den Tag, wo wir nach Oranienbaum gehen sollten, und wäh= rend wir nach der einen Seite abreisten, entließ man das fräulein nach der andern.

In Oranienbaum wohnten wir dieses Jahr in der Stadt zur Rechten und Cinken des kleinen Hauptgebäudes. Das Abenteuer in Gostilita hatte so großen Schrecken verursacht, daß man erst in allen Häusern des Hoses die Decken und Jußböden untersuchen ließ, worauf die, welche es bedurften, ausgebessert wurden.

Mein Ceben in Oranienbaum war folgender Urt. Um

drei Uhr morgens stand ich auf, kleidete mich selbst von Kopf bis fuß in Männerfleider, mabrend mich ein in meinen Diensten stehender alter Jäger schon mit den flinten erwartete. Ein Fischerboot lag am Ufer des Meeres bereit. Wir durchschritten den Barten zu fuß, die flinte auf der Schulter, und bestiegen, er, ich, ein Hund, sowie der fischer, der uns fuhr, das Boot. Dann schoft ich Enten im Schilf, welches das Meer auf beiden Seiten des Kanals von Oranienbaum, der zwei Werst weit in die See hinausläuft, begrenzt. Oft fuhren wir auch über diesen Kanal hinaus, so daß wir bisweilen bei stürmischem Wetter mit unserm Boot aufs offene Meer getrieben wurden. Der Großfürst folgte uns ein bis zwei Stunden später, weil er immer ein frühstück und Gott weiß was sonst noch nötig hatte. Wenn er uns erreichte, schossen wir gemein= sam, wenn nicht, jagte jeder für sich. Um zehn Uhr, manchmal auch später, kehrte ich zurück und kleidete mich zum Diner an. Mach dem Diner ruhte man ein wenig, und abends machte der Großfürst Musik oder wir unternahmen einen Spaziergang. Nachdem ich ungefähr acht Tage auf diese Weise gelebt hatte, fühlte ich mich doch sehr angegriffen und begann an Kopfweh zu leiden. Ich mußte einsehen, daß mir Ruhe und Diät nötig waren, und aß daher vierundzwanzig Stunden lang nichts, trank nur frisches Wasser, schlief zwei Nächte so viel ich konnte, worauf ich dieselbe Lebensweise von neuem begann und mich dabei sehr wohl befand. Ich erinnere mich, daß ich damals Brantomes Memoiren las, die mich sehr amusierten; vorher hatte ich das Leben Heinrichs IV. von Perifix gelesen.

Ju Anfang des Herbstes kehrten wir in die Stadt zurück und erfuhren, daß wir den Winter in Moskau zubringen würden. Madame Kruse meldete mir bei dieser Gelegenheit, daß ich meine Wäsche ergänzen müsse. Ich beschäftigte mich also mit den einzelnen Stücken, während Madame Kruse mich

damit zu unterhalten suchte, daß sie die Ceinwand in meinem Zimmer zuschneiden ließ, um, wie sie sagte, mir zu zeigen, wie viel Bemden aus einem Stud gemacht werden könnten. Diefer Unterricht oder Zeitvertreib miffiel aber offenbar Madame Tschoalofoff, die seit der Entdeckung der Untreue ihres Gemahls in noch schlechterer Stimmung war als vorher. Ich weiß nicht, was sie der Kaiserin saate, aber eines Nachmittags meldete sie mir, daß Ihre Majestät Madame Kruse des Dienstes bei mir enthebe, die sich zu ihrem Schwiegersohn, dem Kammer= herrn Sievers, zurückziehen werde. Tags darauf brachte fie mir Madame Wladislawa, die ihre Stelle bei mir einnehmen follte. Sie war eine frau von hoher, vornehmer Gestalt, deren geistvoller Gesichtsausdruck mir sogleich gefiel. Ich befragte sogleich mein Orakel Timotheus Nepreinoff über diese Wahl, der mir erzählte, diese Dame, die ich nie vorher gesehen, sei die Schwiegermutter des Staatsrates Pugowischnikoff, ersten Sekretärs des Grafen Bestuscheff. Es fehle ihr weder an Beist noch an Beiterkeit, aber sie gelte für sehr verschlagen, und ich muffe sehen, wie sie sich benehmen werde und ihr vor allem kein zu großes Vertrauen entgegenbringen. Sie hieß Praskowia Nikitischna. Sie debütierte vortrefflich, war ge= fellig, sprach gern und geistreich, kannte alle Unekoten der Dergangenheit und Gegenwart aufs gründlichste, war in die Beschichte von vier bis fünf Benerationen aller familien ein= geweiht, hatte die Genealogie der Dater, Mütter, Großmütter und der väterlichen und mütterlichen Uhnen der ganzen Welt frisch und fertig in ihrem Gedächtnis. Und in der Tat hat mich niemand besser als sie über das unterrichtet, was seit hundert Jahren in Rugland vorgegangen war. Beist und 3enehmen dieser frau sagten mir ungemein zu, und wenn ich midy langueilte, ließ ich sie plaudern, wozu sie stets bereit war. Bald auch entdeckte ich, daß sie die Worte und Bandlungen der Tschoglokoffs sehr oft mißbilligte; da sie indes öfters in die Gemächer Ihrer Majestät ging, ohne daß man im geringsten wußte weshalb, hütete man sich bis zu einem gewissen Punkte vor ihr, weil man nicht sicher war, wie die unschuldigsten Worte oder Handlungen ausgelegt werden konnten.

Aus dem Sommerpalast zogen wir in den Winterpalast. Hier wurde uns Madame Ca Tour l'Unnois vorgestellt, die in ihrer frühesten Jugend im Dienste der Kaiserin gestanden und die Fürstin Unna Petrowna, die älteste Tochter Peters I. begleitet hatte, als diese beim Regierungsantritt Deters II. Rufland mit ihrem Gemahl, dem Berzog von Holstein, verließ. Mach dem Tode der fürstin war Madame L'Unnois nach frankreich zurückgekehrt und gegenwärtig nach Rufland gekommen, um sich hier dauernd niederzulassen, oder auch um sich wieder zu ent= fernen, nachdem sie von Ihrer Majestät einige Bnadenbezei= gungen erhalten. Madame C'Unnois hoffte, sie werde wegen ihrer alten Bekanntschaft die Gunst und das Vertrauen der Kaiserin erlangen, aber sie täuschte sich sehr, denn alle ließen es sich angelegen sein, solches zu verhindern. Schon während der ersten Tage ihres Aufenthaltes sah ich das Resultat voraus, und zwar auf folgende Weise. Eines Abends, als man im Zimmer der Kaiserin beim Spiele faß, fam und ging Ihre Majestät von einem Simmer ins andere, ohne sich, wie das ihre Gewohnheit war, an irgend einem Plate niederzulassen. Madame L'Unnois, die ihr augenscheinlich den Bof zu machen hoffte, folgte ihr auf Schritt und Tritt. Als die Tschoglokoff das fah, flüsterte sie mir zu: "Sehen Sie doch, wie diese frau die Kaiserin verfolgt, aber das wird nicht lange dauern, man wird ihr schnell genug abgewöhnen, hinter Ihrer Majestät her= zulaufen." Ich ließ mir dies gesagt sein, und in der Tat be= gann man sie zu entfernen und schickte sie bald darauf, reich beschenkt, nach Frankreich zurück.

Im Caufe des Winters fand die Bochzeit Graf Cestocas mit fräulein Menaden, einer Ehrendame der Kaiferin, statt. Ihre Majestät war mit dem ganzen Hofe zugegen und erwies den Neuvermählten die Ehre, sie zu besuchen. Man hätte meinen follen, daß sie in der höchsten Bunst bei ihr standen, jedoch ein oder zwei Monate später wendete sich das Blück. Als wir eines Abends im Zimmer der Kaiserin spielten, bemerkte ich den Grafen und näherte mich ihm, um einige Worte an ihn zu Allein er sagte mit gedämpfter Stimme zu mir: "Kommen Sie mir nicht zu nahe; ich bin eine verdächtige Person." Da ich glaubte, er scherze, fragte ich ihn, was er damit sagen wolle, aber er antwortete: "Ich wiederhole Ihnen im vollen Ernst, sich mir nicht zu nähern, weil ich eine ver= dächtige Person bin, die man meiden muß." Als ich dann bemerkte, daß seine Züge verändert und sein Besicht gerötet war, hielt ich ihn für betrunken und wandte mich weg. Dies geschah am freitag, und am Sonntag sagte mir Timotheus Nevreinoff, als er mich frisierte: "Wissen Sie schon, daß Braf Cestocq und seine frau diese Nacht verhaftet und als Candesverräter auf die Festung gebracht worden sind?" -Miemand wußte weshalb, nur erfuhr man, daß General Stefan Upraxin und Alexander Schuwaloff zu Kommissaren für diese Ungelegenheit ernannt seien.

Die Abreise des Hofes nach Moskau wurde auf den 16. Dezember festgesetzt. Man hatte die Czernitscheffs in ein Haus der Kaiserin innerhalb der Festung gebracht, welches Smolnoi Dwor hieß. Der ältere machte mitunter seine Wächter betrunken und besuchte dann seine Freunde in der Stadt. Eines Tages brachte mir eins meiner Garderobemädchen, eine sinnsländerin, die mit einem Hosbedienten und Verwandten Neureisnoffs verlobt war, einen Brief von Andreas Czernitscheff, worin er mich um verschiedenes bat. Das Mädchen hatte ihn

bei ihrem Zukünftigen gesehen, wo sie den Abend gemeinsam verlebt hatten. Da ich diesen Brief nicht verbrennen wollte, um mich zu erinnern, um was er mich bat, wußte ich nicht, wo ich ihn lassen sollte. Cange Zeit war mir sogar die Korresspondenz meiner Nutter verboten, so daß ich nicht einmal Schreibzeug besaß und mir nun durch das Mädchen eine silberne zeder und Tinte verschaffen mußte. Tagsüber hatte ich den Brief in meiner Tasche, wenn ich mich auskleidete, steckte ich ihn unter das Strumpsband in meinen Strumpf und nahm ihn, ehe ich zu Bett ging, von dort weg, um ihn in meinem Hemdärmel zu verbergen. Schließlich antwortete ich, schickte ihm das Gewünschte auf demselben Wege, auf welchem sein Brief an mich gelangt war, und benutzte einen günstigen Augensblick, um diesen Brief, der mir so viel Unruhe verursachte, zu perbrennen.

## Siebtes Kapitel.

Aufenthalt in Moskau. — Man verabschiedet wieder eine Person meiner Umgebung. — Krankheit der Kaiserin Elisabeth. — Der Beichtvater verweigert Cschoglokoff das Abendmahl. — Cektüre. — Die Nähe der Gemächer des Großfärsten wird unerträglich. — Er dresstert und quält seine Hunde. — Mein Kammerdiener bringt mir heimlich einen Brief von Czernitscheff. — Reise nach Perowa. — Unsenthalt in Rajowa. — Graf Razumowski macht mir den Hose. — Der Ball im Kloster Troitza. — Wutausbrüche der Kaiserin. — Diner in Taininskoje, wodei sich der Großfärst unstnung betrinkt. — Jwan Schuwaloss wird zum Kammerherrn ernannt. — Ich werde krank, nuch aber trogdem der Hochzeit Allegander Narischkins beiwohnen.

Mitte Dezember reisten wir nach Moskau. Der Großfürst und ich suhren in einem großen Schlitten, dessen vorderen Teil die Kavaliere einnahmen. Im Cause des Tages setzte sich indes der Großfürst in einen Stadtschlitten zu Herrn Tschoglokoff, während ich in dem großen Schlitten, den wir

nie schlossen, blieb und mich mit den vor mir sitzenden Herren unterhielt. Dabei erinnere ich mich, daß der Kammerherr Sürst Alexander Juriowitsch Trubetstoi mir während dieser kahrt erzählte, Graf Cestocq habe sich in den ersten els Tagen seiner Haft auf der kestung durch Hunger töten wollen, doch man habe ihn gezwungen, Nahrung zu sich zu nehmen. Er war angeklagt, vom König von Preußen 1000 Aubel für die Betreibung der preußischen Interessen empfangen und einen gewissen Gettinger, der gegen ihn hätte aussagen können, vergistet zu haben. Er wurde gesoltert und nach Sibirien verbannt.

Während dieser Reise eilte die Kaiserin uns nach Twer voraus, und da die für uns bestimmten Pferde und Cebenssmittel für ihr Gesolge genommen wurden, blieben wir viersundzwanzig Stunden ohne Nahrung und ohne Pferde in Twer. Uns hungerte sehr. Gegen Abend endlich brachte uns Tschoglossoff einen gebackenen Stör, der uns ein Ceckerbissen schien. Dann suhren wir in der Nacht weiter und kamen zwei oder drei Tage vor Weihnachten in Moskau an. Die erste Neuigskeit, welche wir dort ersuhren, war, daß unser Kammerherr zürst Alexander Michael Galitin im Augenblick unserer Absreise von Petersburg Vesehl erhalten hatte, sich als russischer Gesandter mit 4000 Rubel Gehalt nach Hamburg zu begeben. In ihm erblickte man wieder einen Exilierten mehr, und seine Schwägerin, die Fürstin Gagarin, weinte viel über sein Mißgeschick; überhaupt wurde er von uns allen bedauert.

In Moskau bewohnten wir dieselben Gemächer, welche ich 1744 mit meiner Mutter eingenommen hatte. Um in die große Hofkirche zu gehen, mußte man das ganze Haus im Wagen umfahren. Um Weihnachtstage gingen wir zur Zeit der Messe hinab, den Wagen zu besteigen, und waren schon bei einer Kälte von 29 Grad auf dem Perron vor der Treppe,

als uns die Kaiserin melden ließ, sie dispensiere uns wegen der großen Kälte vom Besuche der heutigen Messe. Die Kälte war aber auch in der Cat schrecklich. Während der ersten Zeit unseres Aufenthaltes in Moskau mußte ich das Zimmer hüten wegen eines frieselartigen Ausschlags, der auf meinem Gesicht zum Porschein gefommen war. Ich ängstigte mich halbtod, die flecke zeitlebens zu behalten, und ließ den Doktor Boerhave rufen, der mir beruhigende und gur Bertreibung der flede acciancte Mittel verordnete. Als aber schließlich alles nichts half, sagte er eines Tages: "Jetzt werde ich Ihnen etwas geben, was sicher wirft." Dabei zog er ein kleines fläschchen mit falkschem Del aus der Tasche und empfahl mir, einige Tropfen davon in eine Tasse zu tun und hiermit von Zeit zu Zeit mein Gesicht einzureiben, etwa alle acht Stunden. Wirklich reinigte das Del mein Gesicht vollkommen, und nach etwa zehn Tagen konnte ich wieder öffentlich erscheinen.

Kurz nach unserer Ankunft in Moskau meldete mir Madame Wladislawa, die Kaiserin habe befohlen, mein finnisches Garde-robemädchen so schnell als möglich zu verheiraten. Der einzige Grund, weshalb man wahrscheinlich diese Heirat beschleunigte, konnte offenbar nur darin liegen, daß ich für das Mädchen, das sehr lustig war und mich bald auf diese, bald auf jene Art erheiterte, indem sie alle, besonders aber Madame Tschoglokoff, sehr komisch nachahmte, eine entschiedene Dorsliebe besaß. Man verheiratete sie also und sprach nicht weiter von ihr.

Inmitten des Karnevals, während dessen es durchaus keine Belustigungen gab, wurde die Kaiserin von einer heftigen Kolik befallen, welche bald einen ernsten Charakter anzusnehmen schien. Madame Wladislawa und Timotheus Nevreisnoff flüsterten es mir ins Ohr, baten mich aber gleichzeitig inständig, niemand zu sagen, daß sie es mir erzählt hätten. Ohne

fie daber zu nennen, benachrichtigte ich den Groffürsten davon, der dadurch in eine gehobene Stimmung versetzt wurde. Eines Morgens teilte mir Nevreinoff mit, der Kangler Bestuscheff und Beneral Aprarin hätten die Nacht im Zimmer der Cicho= glokoffs zugebracht, woraus man schloß, daß die Kaiserin sehr frank sein muffe. Tschoalokoff und seine frau waren murischer als je, kamen zu uns, dinierten und soupierten mit uns, ließen indes nie ein Wort über diese Krankheit fallen. Wir sprachen nicht mehr darüber, wagten aber ebenso wenig, fragen zu lassen, wie Ihre Majestät sich befände, weil man uns sofort gefragt haben murde: "Wie, woher, von wem wißt ihr, daß sie frank ist?" Und die, welche genannt, ja nur beargwöhnt worden maren, murden sicherlich verabschiedet oder verbannt, ja selbst por die geheime Kanzlei, die Staatsinquisition, geschickt worden sein, die man mehr als das feuer fürchtete. 211s sich Ihre Majestät endlich nach zehn Tagen etwas besser fühlte, wurde am Hofe die Hochzeit einer ihrer Ehrendamen gefeiert. Bei Tafel faß ich neben der favoritin der Kaiferin, der Gräfin Schuwaloff. Sie erzählte mir, Ihre Majestät sei von der schrecklichen Krankheit noch so schwach, daß sie die Verlobte nur im Bette sigend mit ihren Diamanten hätte schmücken können - eine Ehre, welche Elisabeth allen ihren Ehrendamen erwies. Deshalb, fuhr die Bräfin fort, sei fic auch nicht bei der Hochzeitsfeier erschienen. Da Madame Schuwaloff die erste war, die mit mir von dieser Krankheit sprach, bezeigte ich ihr den Schmerz, welchen der Sustand der Kaiserin mir verursacht, und den Unteil, den ich daran genommen habe. Sie erwiderte, Ihre Majestät werde mit Genugtuung hören, wie ich in dieser Beziehung dachte. Zwei Tage später kam Madame Tschoglokoff des Morgens in mein Zimmer und sagte mir in Gegenwart von Madame Wladislawa, die Kaiferin sei sehr aufgebracht gegen den Broffürsten

und mich wegen des geringen Interesses, das wir an ihrer Krankheit genommen. Wir wären sogar so weit gegangen, daß wir nicht ein einzigesmal hätten fragen lassen, wie sie sich befinde. Ich erwiderte Madame Tschoglokoff, in dieser Hinsicht könne ich mich nur an sie selbst halten, denn weder sie noch ihr Gemahl hätten uns auch nur ein Wort von dieser Krankheit gesagt. Da wir nichts davon gewußt, hätten wir auch den Unteil, den wir daran nehmen, nicht bezeigen können. Sie antwortete entrustet: "Wie können Sie sagen, daß Sie nichts davon gewußt haben? Gräfin Schuwgloff hat Ihrer Majestät gesagt, daß sie bei der Tafel mit ihr von der Krankheit gesprochen haben." "Das ist allerdings wahr," erwiderte ich, "aber nur, weil sie mir sagte, Ihre Majestät sei noch zu schwach, um auszugehen, und bei dieser Belegenheit habe ich sie nach den Einzelheiten der Krankheit gefragt." Darauf ent= fernte sich Madame Tschoglokoff verdrieglich, und Madame Wladislawa meinte, es sei sehr merkwürdig, Streit mit einem Menschen anzufangen über eine Sache, von der er nichts wüßte. Da übrigens die Cschoglokoffs allein das Recht hätten, davon zu sprechen, so sei es doch ihre Schuld, daß sie kein Wort darüber erwähnt, und nicht die unfrige, wenn wir aus Unwissenheit gefehlt hätten. Kurze Zeit nachher fand ich Gelegenheit, der Kaiserin während einer Vorstellung bei Hofe zu sagen, daß weder Tschoalokoff noch seine frau uns von ihrer Krankheit benachrichtigt hätten und wir aus diesem Grunde nicht imstande gewesen wären, ihr unsere Teilnahme zu beweisen. Sie nahm meine Worte sehr freundschaftlich auf, und fast schien es mir, als wenn der Einfluß jener Menschen im Ubnehmen begriffen sei.

In der ersten Woche der Kasten wollte Tschoglokoff zum Abendmahle gehen. Er beichtete, aber der Beichtvater der Raiserin verbot ihm, das Abendmahl zu nehmen. Der ganze

hof behauptete, dies geschehe nur auf Befehl Ihrer kaiserlichen Majestät, wegen seines Abenteuers mit fräulein Kocheleff. Uebriaens schien Tschoalofoff mährend des arößten Teiles unseres Aufenthaltes in Moskau sehr intim mit dem Kanzler Brafen Bestuscheff und dem General Stephan Uprarin zu sein, der jenem mit Ceib und Seele ergeben war. Er befand sich fortwährend in ihrer Besellschaft, und wenn man ihn reden borte, batte man meinen konnen, er sei Braf Bestuscheffs geheimer Rat. In Wahrheit aber konnte er dies nicht sein, weil Bestuscheff zu viel Geist besak, als daß er sich von einem so anmaßenden Marren wie Tschoglokoff hätte raten lassen. Etwa um die Mitte unseres Aufenthaltes in Moskau indes hörte diese aroke Vertraulichkeit aus iraend welchem mir unbekannten Brunde plöglich auf, und Tichoglokoff wurde der geschworene feind derer, mit denen er kurz zupor in intimstem Verkehr gestanden hatte.

Kurz nach meiner Unkunft in Moskau fina ich aus Canaeweile an, die Geschichte Deutschlands vom Pater Barre, Kanonikus von St. Geneviève, in neun Quartbanden zu lesen. Alle acht Tage beendigte ich einen Band, worauf ich Platos Werke begann. Meine Simmer waren nach der Strafe zu gelegen, während das hintergebäude, dessen fenster auf einen kleinen Bof führten, vom Großfürsten bewohnt wurde. Wenn ich in meinem Zimmer las, fam gewöhnlich ein Kammermädchen herein und stand so lange es ihr gefiel im Simmer, dann nahm eine andere ihren Plat ein, wenn sie es für passend fand. Da dies mir aber nur unbequem war, und ich überdies durch die Rähe der Gemächer des Großfürsten und von dem, was dort vorging, viel zu leiden hatte, ließ ich Madame Wladislawa meine Unzufriedenheit merken. Sie selbst litt in der Tat ebensoviel darunter als ich, denn sie bewohnte am Ende meiner Bemächer ein fleines Kabinett. Sie verstand sich denn auch be= reitwilligst dazu, die Kammermädchen von jener Urt von Etikette zu entbinden. Was wir aber sonst im Caufe des Tages ju erdulden hatten, war schrecklich. Der Brogfürst dressierte mit seltener Beharrlichkeit unter lautem Deitschenknallen eine Meute Bunde, die er, indem er nach Jägerart schrie, in seinen beiden Zimmern - denn er hatte nicht mehr - hin= und her= bette. Wenn dann einige der Tiere mude wurden, oder aus der Reihe liefen, wurden sie aufs strengste gezüchtigt, worauf sie natürlich noch lauter lärmten. War er schließlich dieser für die Ohren wie für die Ruhe seiner Nachbarn unerträglichen Unterhaltung satt, so nahm er seine Beige zur hand und fratte, während er im Zimmer auf= und abging, mistonig und mit wilder Heftigkeit darauf herum. Dann begann er von neuem die hunde zu dressieren und zu martern, was mir wahrhaft grausam erschien. Eines Tages, als ich solch ein armes Tier laut und anhaltend winseln hörte, öffnete ich die Tur meines Schlafzimmers, wo ich mich eben befand, und welches an das Timmer stiek, wo die Sache vor sich ging. Ich sah, wie er einen Hund am Halsbande in der Cuft hielt, indes einer seiner Bur= schen, ein Kalmücke, das arme Tier - es war ein kleiner englischer Charlot — beim Schwanze gefaßt hatte, während der Brokfürst mit einem dicken Deitschenstocke so derb er konnte darauf losschlug. Ich suchte für das gequälte Tier fürbitte einzulegen, erreichte aber nichts als eine Verdoppelung der Schläge. Da ich diesen widerwärtigen Unblick nicht ertragen konnte, fehrte ich mit Tränen in den Augen in mein Zimmer gurud. Tranen und Bitten aber verfetten den Groffürsten erst recht in Zorn, statt ihn zum Mitleid zu bewegen. Mitleid war für seinen Geist überhaupt ein peinliches, ja unerträgliches Befühl.

Ungefähr um dieselbe Zeit überbrachte mir mein Kammerdiener Timotheus Nevreinoff einen Brief von seinem alten Kameraden Andreas Czernitscheff, dem man endlich seine Freisheit wiedergegeben hatte. Als er sich zu seinem Regiment, in welches er als Ceutnant versetzt war, begab, führte ihn sein Weg in die Nähe von Moskau, wo er die Gelegenheit benutzte, mir einige Worte zu schicken. Ich machte es mit diesem Briefe genau so wie mit dem vorhergehenden, sandte ihm alles, worum er mich bat, und erwähnte kein Wort davon, weder gegen den Großsürsten, noch gegen irgend jemand.

Im frühling ließ uns die Kaiserin nach Perowa fommen, wo wir mit ihr einige Tage beim Grafen Razumowski zu= brachten. Sast täglich gingen der Großfürst und Tschoglokoff mit dem Hausherrn auf die Jagd, während ich in meinem Zimmer faß und etwas las, oder Madame Tschoglokoff kam, wenn sie nicht spielte, aus Cangeweile zu mir, um mir Befell= schaft zu leisten. Sie beklagte sich bitter über Razumowski und die fortwährenden Jagden ihres Gemahls, der ein leidenschaft= licher Nimrod geworden war, seitdem er in Moskau einen sehr schönen englischen Jagdhund zum Geschenk erhalten hatte. Don anderer Seite indes erfuhr ich, daß ihr Mann allen Jägern zum Gelächter diene, weil er sich einbildete und man ihm glauben machte, seine Circe - so hieß sein Bund fange alle Hasen, die man auftrieb. Ueberhaupt war Tschoglokoff sehr zu dem Glauben geneigt, daß alles, was ihm gehörte, von seltener Schönheit und Vortrefflichkeit sei. Seine Frau, seine Kinder, seine Diener, sein Baus, seine Tafel, seine Oferde, seine Hunde, kurz alles - obgleich es sehr mittel= mäßig war - nahm an feiner Selbstliebe teil und befaß, da es ihm gehörte, in seinen Augen unvergleichlichen Wert.

In Perowa bekam ich eines Tages so heftiges Kopfweh, wie ich mich nicht erinnere, je in meinem Leben gehabt zu haben. Der übermäßige Schmerz brachte ein heftiges Uebelbefinden mit Erbrechen hervor, und jeder Schritt, den ich tat,

vermehrte meine Ceiden. fast vierundzwanzig Stunden mährte dieser entsetzliche Zustand, endlich schlief ich ein. 21m folgen= den Tag empfand ich nur noch eine große Mattigkeit. Während dieses Unfalls sorgte Madame Tschoalokoff aufs beste für mich. Auch alle diejenigen, die mich mit unverkennbarer Bos= willigkeit umgaben, faßten in furger Zeit unwillfürlich ein wohlwollendes Interesse für mich und handelten, wenn sie nicht gescholten oder von neuem aufgestachelt wurden, gegen die Absichten derer, die sie angestellt. Oft ließen sie sich sogar von der Meigung, die sie zu mir hinzog, oder besser, von dem Interesse, das ich ihnen einflößte, fortreißen. Sie fanden mich nie gankisch oder mürrisch, sondern immer bereit, das ge= ringste Entgegenkommen von ihrer Seite zu erwidern. Bierbei kam mir besonders mein heiteres Temperament zu statten, denn alle diese Argusse amusierten sich oft über meine drolligen Bemerkungen, und wider ihren Willen verschwand allmählich der Ernst von ihrer Stirn.

In Perowa hatte Ihre Majestät einen neuen Kolikanfall. Sie ließ sich sofort nach Moskau bringen, und wir suhren im Schritt zu dem nur vier Werst entfernten Schloß. Jener Anfall hatte übrigens keine weiteren Solgen, so daß Ihre Majestät kurz darauf eine Wallfahrt nach dem Kloster Troitza unternehmen konnte. Da sie die sechzig Werst zu Suß zurücklegen wollte, begab sie sich in das Haus von Pokrowskoje. Auch uns hieß man den Weg nach Troitza einschlagen, jedoch blieben wir in Rajowa, einem sehr kleinen, els Werst von Moskau gelegenen Candhause Madame Tschoglokosses. Die Räumlichskeiten desselben bestanden in einem kleinen Saal in der Mitte und zwei sehr kleinen Simmern auf beiden Seiten. Unser ganzes Gesolge wurde in Selten untergebracht, welche man rings um das Haus herum ausschlug. Davon benutzte auch der Großfürst eins, während ich eins der kleinen Simmer

bewohnte. Madame Wladislawa hatte das zweite inne, und die Tschoglokoffs hielten sich in den andern auf. Das Diner wurde gemeinsam im Saale eingenommen. Die Kaiserin machte drei bis vier Werst zu fuß und ruhte dann einige Tage aus, so daß diese Reise fast den ganzen Sommer in Unspruch nahm, während welcher Zeit wir jeden Nachmittag auf die Jagd gingen.

Als Ihre Majestät bis Taininskoje — das auf der Seite der großen Strake von Troitsa Rajowa fast gegenüber liegt - gekommen war, fiel es dem Betmann Grafen Razumowski, dem jungeren Bruder des Gunftlings, plötlich ein, uns von seinem Candhause Potrowskoje aus, welches an der Strafe nach Petersburg an der andern Seite von Moskau lag, täglich in Rajowa zu besuchen. Er war sehr heiteren Temperaments und ungefähr im gleichen Alter wie wir. Wir mochten ihn fehr gern und auch die Tschoglotoffs empfingen ihn, als Bruder des Günstlings der Kaiserin, bereitwilligst in ihrem Hause. Seine Besuche dauerten den gangen Sommer hindurch, und stets saben wir seiner Unkunft mit vielem Vergnügen entgegen. Er dinierte und soupierte gewöhnlich mit uns, und fehrte dann nach dem Abendessen auf sein But zurück, machte also täglich vierzig bis fünfzig Werst. Ungefähr zwanzig Jahre später kam es mir einmal in den Sinn, ihn zu fragen, was ihn eigentlich zu jener Seit veranlaßt habe, die Cangeweile und Dede unseres Aufenthaltes in Rajowa mit uns zu teilen, während doch sein eigenes Baus täglich von der besten Gesell= schaft Moskaus strotte. Ohne sich lange zu bedenken, erwiderte er: "Die Liebe." - "Aber ums himmels willen," fragte ich, "in welche Person unseres Urcises konnten Sie denn damals verliebt fein?" - "In wen!" rief er, "in Sie!" Bei diesem Beständnis brach ich in ein lautes Belächter aus, denn nie würde mir etwas Derartiges in den Sinn gekommen sein. Dazu

war er schon damals seit mehreren Jahren mit einer reichen Erbin des Hauses Narischkin verheiratet, welche die Raiserin ihm allerdings etwas gegen seinen Willen zur Frau gegeben, mit der er indes glücklich zu leben schien; auch war es bekannt, daß die schönsten Frauen des Hoses und der ganzen Stadt sich um ihn rissen. Er war aber auch in der Tat ein schöner Mensch mit originellem Geist und äußerst liebenswürdigem Benehmen. Un Verstand übertraf er bei weitem seinen Bruder, der ihm anderseits an Schönheit gleichsam, ihn an Edelmut und Wohlwolsen aber übertraf. Diese beiden Brüder stammten aus der beliebtesten Günstlingsfamilie, welche mir je vorgeskommen ist.

Um Sankt Peter ließ uns die Kaiserin zu sich nach Bratowschina kommen. Da ich den ganzen frühling und einen Teil des Sommers auf der Jagd oder doch wenigstens in freier Cuft gewesen war — denn das Haus in Rajowa war so klein, daß wir den größten Teil des Tages im nahegelegenen Walde zusbrachten — kam ich in Bratowchina sehr rot und sonnenversbrannt an. Als die Kaiserin mich sah, schalt sie über meine Röte und sagte, sie werde mir zur Entsernung des Sonnensbrandes ein Wasser schiefen. Wirklich sandte sie mir sofort eine flasche mit einer Mischung von Zitronensaft, Eiweis und Franzbranntwein und befahl meinen Kammerfrauen, mich täglich damit einzureiben. Nach einigen Tagen verschwand die Röte von meinem Gesicht, und seitdem habe ich dies Mittel öfter gebraucht und es andern für ähnliche Fälle mitgeteilt.

Wir verbrachten den Peterstag im Kloster Troita. Da es am Nachmittag dieses Tages nichts gab, was den Großfürsten zerstreuen konnte, kam er auf den Einfall, in seinen Jimmern einen Ball zu veranstalten, an welchem jedoch nur er, zwei seiner Kammerdiener und zwei Frauen meiner Begleitung, von denen die eine eine hohe Künfzigerin war, teilnahmen,

Don Troita begab sich Ihre Majestät nach Taininskoje, wir indes fehrten nach Rajowa zurud und setzten dort unser früheres Ceben fort. Bier blieben wir bis Mitte August, um welche Zeit die Kaiserin eine Reise nach Sophino, einem sechzig bis siebzig Werst von Moskau gelegenen Orte, unternahm. Wir übernachteten in Sophino und begaben uns am nächsten Tag in das Zelt der Kaiserin, wo wir sie damit beschäftigt fanden, den Berwalter des Gutes auszuschelten. Sie war nämlich gekommen, um auf die Jagd zu gehen und hatte keine hasen vorgefunden. Der arme Mensch war gang bleich und gitterte por Unaft, während sie ihn mit Schmähreden aller Urt überhäufte; sie schien in der Tat außer sich vor Wut zu sein. Als sie uns zum Kandkuß kommen sah, umarmte sie uns wie gewöhnlich und setzte dann ihr Schelten fort. In ihrem Zorn schleuderte sie ihre Pfeile nach allen Seiten. Sie sprang pon einem aufs andere, und ihre Zungenfertigkeit war großartig. Unter anderm bemerkte sie auch, sie verstehe sich voll= kommen auf die Verwaltung von Bütern, die Regierung der Kaiserin Unna habe sie genügend darüber belehrt. Als sie wenig gehabt, fuhr sie fort, habe sie sich gehütet, viel aus= zugeben, denn sie hätte sich gefürchtet, sich durch Schulden ins Derderben zu stürzen; ware sie aber mit Schulden gestorben, so wurde sie niemand bezahlt haben, ihre Seele wurde gur Hölle gefahren sein, was sie nicht wolle. So trage sie auch jett, wo sie es nicht nötig habe, zu Bause sehr einfache Kleider, oben aus weißem Taffet, unten aus schwarzem Tuch; auf diese Weise spare sie viel, aber noch mehr hüte sie sich, auf dem Cande oder gar auf der Reise kostbare Stoffe zu tragen. Das sollte auf mich geben, denn ich trug ein mit Silber ge= sticktes lila Seidenkleid - und ließ es mir gesagt sein. Diese Dorlesung - denn eine solche war es, da niemand, wenn sie vor Zorn glühte, ein Wort sprach - dauerte wenigstens drei= viertel Stunden. Endlich brachte ein Hofnarr namens Affakoff die Kaiserin zum Schluß. Er trat mit einem kleinen Stachelschwein herein, welches er ihr in seinem Hute darreichte. Sie näherte sich ihm, um es zu betrachten, stieß aber, sowie sie es gesehen, einen lauten Schrei aus, erklärte, es gleiche einer Maus und entsloh spornstreichs in ihr Zelt, denn sie hatte die größte Furcht vor Mäusen. Wir sahen sie darauf nicht mehr und sie dinierte allein. Um Nachmittag ging sie auf die Jagd, nahm den Großfürsten mit und befahl mir, mit Madame Cschoglokoff nach Moskau zurüczukehren. Da die Jagd aber wegen des starken Windes von kurzer Dauer gewesen war, folgte uns der Großfürst schon in einigen Stunden.

Eines Sonntaas, als wir ichon wieder nach Rajowa zurückgekehrt waren, ließ uns die Kaiserin nach Taininskoje kommen, wo wir die Ehre hatten, an der Tafel Ihrer Majestät zu speisen. Sie faß allein am Ende der fehr langen und schmalen Tafel, der Großfürst zu ihrer Rechten, ich ihm gegenüber zu ihrer Cinken; neben dem Großfürsten der Marschall Buturlin, an meiner linken Seite die Gräfin Schumaloff. Bei diefer Be= legenheit betrank sich der Großfürst unter dem Beistande Buturlins, der ebenfalls kein Derächter des Trunkes war, auf eine Weise, die jegliches Mak überschritt, so daß er nicht mehr wußte, was er sagte noch tat, abgerissene Worte stam= melte, furz so peinlich auffiel, daß mir die Tranen in die Augen traten, mir, die ich damals, so viel in meinen Kräften stand, alles Verwerfliche an ihm zu verhüllen und zu verbergen suchte. Die Kaiserin nahm mein schmerzliches Empfinden gut auf und erhob sich früher von der Tafel als gewöhnlich.

Um Nachmittag hatte Seine kaiserliche Hoheit mit Graf Razumowski auf die Jagd gehen sollen, blieb jedoch in Taisninskoje, während ich nach Rajowa zurückkehrte. Unterwegs aber befiel mich plötzlich ein heftiges Zahnweh. Das Wetter

begann kalt und feucht zu werden, und in Rajowa gab es nichts als das nackte Oberdach. Doch der Bruder Madame Tschoglokoffs, Graf Hendrikoff, welcher diensttuender Kammerberr bei mir war, machte seiner Schwester den Vorschlaa. mich augenblicklich zu kurieren. Sie sprach mit mir darüber und ich willigte ein, sein Mittel zu versuchen, an dem nichts zu sein schien, das im Begenteil viel mehr den Unschein völliger Charlatanerie hatte. Er begab sich also in das andere Zimmer und brachte eine gang fleine Papierrolle, die er mich aufforderte, mit dem franken Jahn zu kauen. Kaum aber hatte ich das getan, als meine Zahnschmerzen so heftig wurden, daß ich mich zu Bett legen mußte. Ein hitiges fieber ergriff mich, ich begann zu phantasieren, und Madame Tschoglokoff, über meinen Zustand aufs höchste erschrocken, schalt ihren Bruder, deffen Mittel sie die Schuld gab. Sie verließ mein Bett die ganze Nacht nicht, ließ der Kaiserin sagen, ihr haus in Rajowa sei durchaus fein geeigneter Aufenthalt für jemand, der so frank sei wie ich, und brachte es so weit, daß man mich am folgenden Tage, frank wie ich war, nach Moskau schaffte. Dort lag ich zwölf Tage lang im Bett, aber die Zahnschmerzen kehrten jeden Machmittag zur selben Stunde wieder.

Unfang September begab sich Elisabeth in das Kloster Woskressensti und ließ uns den Besehl erteilen, ihr an ihrem Namenstage zu solgen. Un diesem Tage machte sie Iwan Iwanowitsch Schuwaloff zum Kammerherrn. Es war dies ein großes Ereignis bei Hose, und alle flüsterten sich zu, er sei ihr neuer Günstling. Ich freute mich besonders seines Ivancements, weil ich ihn, als er noch Page war, als einen Menschen, dessen Streben viel versprach, erkannt hatte, denn stets fand man ihn mit einem Buche in der Hand.

Don diesem Ausfluge gurückgekehrt, erkrankte ich an einem von heftigem Sieber begleiteten Balsweh. Die Raiserin be-

suchte mich während dieser Krantheit. Kaum aber begann ich mich zu erholen, als Ihre Majestät mir durch Madame Tschoglokoff befehlen ließ, bei der Hochzeit der Nichte der Gräfin Rumianzoff zugegen zu sein und die Braut zu schmücken. Sie verheiratete sich mit Alerander Narischkin, der später Oberschenk wurde. Da Madame Tschoglokoff sah, daß ich kaum genesen war, tat ihr dieser Befehl leid, und auch mir konnte er nicht sehr willkommen sein, denn ich wurde dadurch gewahr, daß man sich um meine Gesundheit, ja um mein Ceben wenig bekümmerte. In diesem Sinne sprach ich dann auch mit Madame Wladislawa, die von einem so rücksichtslosen und ohne Schonung gegebenen Befehle ebenfalls wenig erbaut war. Dennoch raffte ich alle meine Kräfte zusammen, und am festgesetzten Tage brachte man die Verlobte in mein Zimmer. Ich schmückte sie mit meinen Diamanten, worauf sie in die Hof= firche zur Trauung ging, während ich mich mit Madame Cschoglokoff und meinem Hofe in das Haus der Narischkins begeben mußte. Da wir aber damals in Moskau den Palast am Ende der deutschen Sloboda bewohnten, mußte man, um zu den Narischkins zu gelangen, ganz Moskau durchfahren, d. h. eine Strecke von wenigstens sieben Werst zurücklegen. Es war im Oktober gegen neun Uhr abends. Es fror Stein und Bein und das Glatteis war so schlimm, daß man sich nur Schritt für Schritt vorwärts bewegen konnte. Mindestens drei Stunden war ich auf dem Hinwege unterwegs und ebenso viel auf dem Ruckwege. Es gab feinen Menschen, fein Oferd in meinem Gefolge, die nicht mehrere Male hinfielen. 2115 wir end= lich bis zur Kasanschen Kirche in der Rähe des Tores Troits= kaja gekommen waren, stießen wir auf ein neues Bindernis. Bier fand zu dieser Stunde die Trauung der Schwester Iwan Iwanowitsch Schuwaloffs statt, welche von der Kaiserin selbst geschmückt worden war, und eine Masse von Karossen drängte

sich folglich am Tore. Jeden Augenblick mußten wir still= stehen, worauf das Binfallen von neuem anfing, da kein ein= ziges Oferd für das Blatteis beschlagen war. Endlich langten wir, nicht gerade in der besten Stimmung, an. Wir mußten fehr lange auf die Meuvermählten warten, denen es ungefähr ebenso aina wie uns. Der Grokfürst bealeitete den Bräutigam, dann mußte noch die Kaiserin erwartet werden. Endlich sette man sich zu Tisch. Nach dem Souper fanden einige festtänze im Vorzimmer statt, worauf uns befohlen wurde, die Meuver= mählten in ihre Gemächer zu geleiten. Bierbei mußte man verschiedene sehr kalte Korridore passieren, mehrere Treppen steigen, die nicht weniger kalt waren, dann durch lange, in Eile von feuchtem Bretterwerk errichtete Galerien geben, an deren Wänden das Wasser überall herunterlief. Endlich in den Bemächern angelangt, setzte man sich an eine Tafel, auf welcher der Nachtisch serviert wurde. Aber nur einen Augenblick hielt man sich hier auf, um die Besundheit der Dermählten auszubringen, führte dann die Braut ins Schlafgemach und entfernte sich, um nach Hause zurückzukehren. Um folgenden Abend mußten wir wieder zu ihnen. Und wer hätte es geglaubt? Dieses unruhige Treiben, statt meiner Gesundheit zu schaden, verhinderte meine Genesung durchaus nicht, denn Tags darauf befand ich mich besser als vorher.

## Uchtes Kapitel.

Schlimme Geschichte, in die der Großfürst verwickelt ist. – Eine Verhaftung. — Bückehr nach Petersburg. — Gesährliche Operation. — Tschoglokoff arrangiert einige Spielgesellschaften. — Die Prinzessin von Kurland. — Der Großfürst bringt ihr viel mehr Aufmerksamkeit entgegen. — Die beiden Schwestern Woronzow. — Der Großfürst weigert sich, ein Zad zu nehmen. — Feier des Namensfestes des Favoriten der Kaiserin. — Aufenthalt in Zarskoje Selo. — Der Großfürst macht der Prinzessin von Kurland öffentlich den Hof. — Unsglaubliche Noheit des Großfürsten gegen nich. — Fataler Peitschenhieb. — Krische Aussern aus Holstein.

Ju Anfang des Winters bemerkte ich im Wesen des Großsfürsten eine große Unruhe. Ich wußte nicht, was dies zu bedeuten hatte. Er dresserte seine Hunde nicht mehr, kam zwanzigmal am Tage in mein Jimmer, hatte ein verstörtes Aussehen, war träumerisch und zerstreut, kaufte sich deutsche Bücher: aber was für Bücher! Ein Teil bestand aus luthesrischen Gebetbüchern, der andere aus Geschichten und Prozessen von Straßenräubern, die man gehängt oder gerädert hatte. Beides las er abwechselnd, wenn er nicht mit der Dioline beschäftigt war. Da er aber gewöhnlich das, was er auf dem Herzen hatte, nicht lange bei sich behielt und mit niemand außer mir darüber sprechen konnte, wartete ich geduldig seine Geständnisse ab.

Eines Tages entdeckte er mir denn auch endlich, was ihn quälte, und diesmal fand ich, daß es eine bei weitem ernstere Ungelegenheit war, als ich vorausgesetzt hatte. Fast während des ganzen Sommers, wenigstens während des Ausenthaltes in Rajowa, hatte ich den Großfürsten sozusagen nur bei Tisch und im Vett gesehen. Er legte sich meist nieder, nachdem ich schon eingeschlasen, und stand auf, ehe ich erwacht war; die übrige Zeit verbrachte er auf der Jagd oder mit Zurüstungen für dieselbe. Tschoglosoff hatte nämlich unter dem Vorwande,

den Groffürsten zu amusieren, vom Oberjägermeister zwei Meuten erhalten, eine von ruffischen, die andere von französischen und deutschen Jagdhunden. Zur letzteren gehörten ein französischer Vorreiter und ein kurländischer und deutscher Da Tschoglokoff sich der Leitung der russischen Meute bemächtigt hatte, nahm der Großfürst die fremde auf sich, um welche sich Tschoglokoff nicht im geringsten fümmerte. Beide beschäftigten sich nun mit den kleinsten Details des ihnen zugefallenen Teils, infolgedessen der Großfürst beständig ins Hundehaus ging, oder die Jäger zu ihm kamen, um ihn von dem Zustand der Meute, ihren Sähigkeiten und Bedurfnissen zu unterhalten. Kurz, um es gerade heraus zu sagen, er ließ sich mit diesen Ceuten ein, frühstückte und trank mit ihnen auf der Jagd und war immer in ihrer Mitte. Zu jener Zeit stand das Regiment Butirski in Moskau, in dem fich auch ein Ceutnant Datoff Baturin befand, ein Spieler und anerkannter Taugenichts, der bis über den Kopf in Schulden steckte, übrigens aber ein sehr entschlossener Mensch war. Ich weiß nicht auf welche Weise oder durch welchen Zufall dieser Mensch mit den Jägern der französischen Meute des Großfürsten bekannt wurde, aber ich glaube, sie waren zusammen in oder bei dem Dorfe Mutistscha oder Alexejewski einquartiert gewesen. Soviel jedoch ist gewiß, daß die Jäger dem Großfürsten einst mitteilten, in dem Regiment Butirski sei ein Ceutnant, der große Ergebenheit gegen Seine kaiserliche Hoheit an den Tag lege und erklärt habe, das ganze Regiment denke wie er. Der Großfürst hörte diesen Bericht mit Wohlgefallen an und verlangte von den Jägern Einzelheiten über das Regiment zu erfahren. Man berichtete ihm viel llebles von den Oberbefehlshabern, viel Gutes indes von den Subalternen. Endlich ließ Baturin - immer durch die Jäger den Großfürsten um eine Audienz auf der Jagd bitten, worauf

der Brokfürst anfanas zwar nicht einging, später aber doch dareinwilligte. Als er nun eines Tages jagte, erwartete ihn Baturin verabredetermaken an einer verborgenen Stelle. 50wie er den Großfürsten erblickte, stürzte er ihm zu gugen und schwor, er erkenne keinen andern Herrn als ihn an und werde alles tun, was er ihm befehle. Der Groffürst sagte mir, daß er, als er diesen Eid vernommen, tödlich erschrocken wäre, seinem Oferde die Sporen gegeben und jenen auf den Knien im Walde liegen gelassen habe, und die Jäger, welche ihm voran ritten, hätten nicht gehört, was Baturin gesprochen. Eine andere Berührung, behauptete er, habe mit diesem Menschen nicht stattgefunden, ja er habe sogar seinen Jägern geraten, sich zu hüten, daß sie Baturin nicht ins Unglück stürze. Seine gegenwärtige Besorgnis galt hauptsächlich der Catsache, daß, einer Mitteilung der Jäger zufolge, Baturin verhaftet und nach Preobraschenskoje gebracht worden war, wo sich die ge= heime Kanzlei befand, welche die Staatsverbrechen untersuchte. Seine kaiserliche Bobeit zitterte nun nicht allein für die Jäger, sondern fürchtete, selbst fompromittiert zu werden. Was die ersteren betraf, so erfüllten sich seine Befürchtungen nur zu bald, denn nad einigen Tagen erfuhr er, daß sie verhaftet und ebenfalls nach Preobraschenskoje gebracht worden seien. Ich suchte seine Ungst ein wenig zu mindern und stellte ihm vor, daß, wenn er wirklich keine andere als die erwähnte Unterredung gehabt, es mir höchstens als eine Unklugheit seiner= seits erscheine, sich mit schlechter Gesellschaft abgegeben zu haben. Ob er mir indes wirklich die volle Wahrheit gesagt, weiß ich nicht, doch habe ich Grund, zu glauben, daß er die etwa stattgefundenen Unterredungen als zu unwichtig schilderte, denn er sprach mit mir über diese Ungelegenheiten nur in abgebrochenen Sätzen und gleichsam wider Willen. Es fonnte aber vielleicht auch seine übermäßige gurcht sein, welche eine solche Wirkung auf ihn hervorbrachte. Bald darauf teilte er mir mit, mehrere der Jäger seien wieder in freiheit gesett worden, jedoch mit dem Befehl, über die Grenze gebracht zu werden, und hätten ihm fagen laffen, sein Mame sei nicht genannt, worüber er por freude außer sich war. Er be= ruhigte sich nun vollkommen und man berührte die Sache nicht weiter. Was Baturin betrifft, so wurde er schuldig befunden. Ich habe weder etwas von seinem Drozek gelesen, noch gesehen, nur brachte ich in Erfahrung, daß er nichts weniger be= absichtigte, als die Kaiserin zu töten, den Palast anzugunden und während der dadurch hervorgerufenen Panik und allgemeinen Verwirrung den Großfürsten auf den Thron zu setzen. Er wurde, nachdem man ihn gefoltert hatte, verurteilt, den Rest seiner Tage in der festung Schlüsselburg zu verbringen. Während meiner Regierung versuchte er zu entkommen, worauf er nach Kamtschatka verbannt wurde. Don dort entfloh er mit Benjowski und fand seinen Tod, als er unterwegs die Insel formosa im Stillen Ozean plünderte.

Am 15. Dezember begaben wir uns von Moskau nach Petersburg. Wir reisten Tag und Nacht im offenen Schlitten, sodaß ich auf der Hälfte des Wegs wieder von heftigen Zahnsschmerzen geplagt wurde. Trotdem gab der Großfürst nicht zu, den Schlitten zu schließen. Nur widerwillig erlaubte er mir, den Vorhang ein wenig zuzuziehen, um mich wenigstens vor dem feuchtkalten Winde, der uns entgegenwehte, zu schützen. Endlich erreichten wir Jarskoje Selo, wo die Kaisserin, die wie gewöhnlich uns vorauseilte, schon eingetroffen war. Gleich nachdem ich ausgestiegen, zog ich mich in die für mich bestimmten Gemächer zurück, schiefte nach dem Arzt Ihrer Majestät, Voerhave — dem Neffen des berühmten Mediziners — und bat ihn, mir den Zahn, der mich seit vier oder fünf Monaten quälte, ausziehen zu lassen. Tur mit

Mühe konnte ich seine Einwilligung dazu erlangen, da er mich aber fest entschlossen sab, liek er endlich meinen Chirurgen Gvon holen. Ich setzte mich auf die Erde, Boerhave auf die eine, Tschoglokoff auf die andere Seite, und Gyon zog mir den Zahn. Aber kaum hatte er angesett, als mir aus dem Munde Strome von Blut stürzten; meine Augen tranten und in der Masse lief mir das Wasser zusammen, so daß Boerhave ent= rustet ausrief: "Der Tölpel!" und sich den Zahn geben ließ. — "Das war es, was ich befürchtete, und weshalb ich nicht wollte, daß er ausgezogen wurde!" rief er von neuem. Gvon batte ein Stück Kinnbacke mit ausgerissen. Während dieses Vorfalls war die Kaiserin an die Türe meines Zimmers gekommen, und man saate mir später, daß sie bis zu Tränen gerührt gewesen sei. Man brachte mich zu Bett, und mehr als vier Wochen war ich leidend, auch in der Stadt, wohin wir, trok meines Zustandes, am nächsten Morgen im offenen Schlitten aufbrachen. Da die fünf finger Gyons in blauen und gelben flecken auf meiner Wange sichtbar waren, verließ ich mein Zimmer nicht vor Mitte Januar 1750.

Um Neujahrstage, als ich mich fristeren lassen wollte, sah ich, daß der Friseurgehilse, ein Kalmücke, den ich hatte erziehen lassen, auffallend rot im Gesicht war, während seine Ungen sonderbar glänzten. Ich fragte ihn, was ihm sehle, worauf er mir erwiderte, er leide an hestigem Kopsweh und Sieberhitze. Sosort schickte ich ihn mit der Weisung weg, sich zu Bett zu legen, weil er in der Tat seine Aufgabe nicht mehr erfüllen konnte. Er entsernte sich, und am Abend meldete man mir, daß die Pocken bei ihm ausgebrochen seien. Nich ergriff natürlich sosort eine schreckliche Angst, ebenfalls die furchtsbare Krankheit zu bekommen, allein ich wurde verschont, obsgleich er mein Haar gekämmt hatte.

Die Kaiserin blieb mährend des größten Teils des Karne-

vals in Zarskoje Selo. Detersburg war wie ausgestorben; die meisten, die sich dort aufhielten, fesselte nur die Oflicht, niemand blieb aus Neigung. Denn wenn der Hof von Moskau nach Petersburg gurückfehrte, beeilten sich alle Bofleute, um ein Jahr, um sechs Monate, oder wenigstens um einige Wochen Urlaub nachzusuchen, nur um noch ein wenia in Moskau bleiben zu können. Beamte, Senatoren 20. taten dasselbe, und wenn sie fürchteten, keine Erlaubnis zu erhalten, dann gab es Krankheiten, erdichtete oder wirkliche, von Männern, frauen. Datern, Brudern, Müttern, Schwestern, Kindern, oder Prozesse, oder sonstige notwendig zu ordnende Ungelegenheiten. Kurz, sechs Monate und zuweilen mehr vergingen, ehe Hof und Stadt wieder wurden, was sie vor der Abreise des Bofes gewesen waren. Während seiner Abwesenheit muchs das Gras in den Straffen von Petersburg, weil fast fein einziger Wagen darüber hinfuhr. Bei diesem Stande der Dinge konnte man also nicht auf viele Gesellschaft hoffen, besonders wir nicht, weil man uns nur wenig auszugehen gestattete. Während dieser Zeit sann Cschoglokoff darauf, wie er uns am besten unterhalten könnte. Oder beffer, da er felbst und seine Frau nicht wußten, was vor Cangeweile anfangen, lud er den Großfürsten und mich ein, alle Nachmittage in den Gemächern, welche er am Hofe bewohnte, und die aus vier oder fünf ziemlich kleinen Zimmern bestanden, mit ihnen zu spielen. Huger uns waren noch die Hoffavaliere und Hofdamen, sowie die Prinzessin von Kurland, die Tochter Berzoas Ernst Johann Biron, des ehemaligen favoriten der Kaiserin Unna, anwesend. Die Kaiserin Elisabeth hatte den Bergog aus Sibirien guruckgerufen, wohin er unter der Regentschaft der Pringessin Unna verbannt worden war, und nun lebte er mit seiner frau, seinen Söhnen und seiner Tochter in Jaroslaw. Diese Tochter mar weder schön, noch hübsch, noch wohlgebaut, sie war im Beaen-

teil bucklig und klein. Aber sie hatte schöne Augen, viel Beift und außerordentliche Unlagen zur Intrige. Ihre Eltern liebten fie nicht, und sie behauptete, daß sie sie fortwährend mighan= delten. Eines schönen Tages lief sie denn auch aus dem elterlichen hause fort und entfloh zu der Bemahlin des Woi= woden von Jaroslaw, Madame Puschtin. Diese, hocherfreut, sich bei Bofe wichtig machen zu können, brachte sie nach Moskau. Sie wandte sich an Madame Schuwaloff, und die flucht der Prinzessin von Kurland aus ihrem väterlichen hause wurde als eine folge der schlechten Behandlung von seiten ihrer Eltern hingestellt, weil sie das Berlangen geäußert, gur ariechischen Religion überzutreten. Wirklich war das erste, was sie bei Hofe tat, die Ablegung ihres Glaubensbekenntnisses, wobei die Kaiserin Taufpate war. Darauf wies man der Prinzessin eine Wohnung bei den Ehrendamen an. Tscho= glokoff bemühte sich eifrig, ihr Aufmerksamkeiten zu erweisen, weil ihr älterer Bruder sein Blück begründet hatte, indem er ihn aus dem Kadettenkorps, wo Tschoglokoff erzogen wurde, in die Barde zu Pferd versetzte und ihn als Ordonnang behielt. Unfangs benahm sich die Prinzessin von Kurland, die auf diese Weise mit uns in Berührung fam und jeden Tag mehrere Stunden mit dem Großfürsten, Cschoglokoff und mir Trifett spielte, mit der größten Zurückhaltung. Sie hatte ein sehr einnehmendes Wesen und ihr Geist ließ ihr unangenehmes Heußere vergessen, besonders wenn sie faß. für jeden hatte sie einige Worte übrig, die ihm gefallen mußten; alle betrachteten sie als eine interessante Waise, übrigens aber als eine Person ohne Einfluß. In den Augen des Großfürsten aber besaß sie ein anderes, nicht weniger großes Verdienst: sie war eine fremde Pringessin, und mehr noch, eine Deutsche; folg= lich sprach er nur Deutsch mit ihr, was ihr in seinen Augen besonderen Reiz verlieh. Kurz, er erwies ihr soviel Aufmerksamkeiten, als er dessen fähig war. Wenn sie in ihren Jimmern dinierte, schickte er ihr kostbare Weine und verschiesdene Lieblingsgerichte von seinem Tisch, und erfand er eine neue Brenadiermütze oder ein Bandelier, dann schickte er ihr auch diese, um sie ihr zu zeigen. Die Prinzessin von Kurland, die damals ungefähr viers die fünfundzwanzig Jahre alt sein mochte, war übrigens nicht die einzige Eroberung, welche der Hof in Moskau gemacht hatte. Auch die beiden Bräsimen Woronzow, die Nichten des Vizekanzlers und Töchter des Grasen Roman Woronzow, seines jüngeren Bruders, hatte die Kaiserin herangezogen. Die ältere, Marie, zählte damals vierzehn Jahre und war unter die Ehrendamen der Kaiserin aufgenommen worden, die jüngere, Elisabeth, war erst elf Jahre alt; man gab sie mir. Es war ein sehr häßliches Kind, mit olivenfarbigem Teint, dazu im höchsten Grade unreinlich.

Begen Ende des Karnevals kehrte Ihre Majestät in die Stadt zurück. In der ersten fastenwoche hatten wir unsere religiösen Uebungen angefangen und Mittwoch abend sollte ich im Hause der Madame Tschoglokoff ein Bad nehmen. Um Abend vorher aber kam die lettere in mein Zimmer, wo sich auch der Großfürst befand, und meldete ihm den Befehl Ihrer Majestät, gleichfalls ein Bad zu nehmen. Doch die Bäder und andere russische Gewohnheiten und Candessitten waren dem Grokfürsten nicht allein unangenehm, sondern er haßte sie tödlich. So erklärte er denn auch rund heraus, er werde es nicht tun. Sie, die ebenfalls hartnäckig war und in ihren Meußerungen nicht die geringste Juruckhaltung kannte, erwiderte, das heiße, Ihrer kaiserlichen Majestät ungehorsam sein. Er jedoch behauptete, man durfe ihm nicht befohlen, was seiner Matur widerstrebe, denn er wisse, daß, da er noch niemals ein 3ad genommen, es ihm schaden werde; er wolle nicht sterben, das Ceben sei ja das teuerste aller Büter, und

die Kaiserin werde ihn nicht dazu zwingen. Madame Tschoglokoff antwortete, Ihre Majestät werde schon seinen Unge= borsam zu strafen wissen. Bierüber wurde er wütend und fagte heftig: "Ich werde abwarten, was sie tun wird, ich bin fein Kind mehr." Mun fing die Tschoglokoff an zu drohen, die Kaiserin werde ihn auf die festung schicken, worauf er bitterlich zu weinen begann. Sie sagten sich dann beide noch die beleidigenosten Brobbeiten, welche je die Wut eingeben konnte, denn es fehlte ihnen wirklich an gesundem Menschen= perstand. Endlich entfernte sich die Tschoglokoff, indem sie erklärte, sie werde diese Auseinandersetzung Ihrer kaiserlichen Majestät wörtlich wiederholen. Ich weiß nicht, ob dies ge= schah, aber sie kam wieder und begann über ein gang anderes Thema zu sprechen. Unter anderm fagte sie, die Kaiserin sei sehr bose, daß wir keine Kinder hätten, und wolle wissen, an wem von uns beiden die Schuld liege; mir werde sie eine Bebanime und ihm einen Urzt schicken. Daran schlossen sich noch viele andere beleidigende Bemerkungen, die weder Zweck noch Ziel hatten, bis sie damit schloß, daß die Kaiserin uns unserer religiösen Uebungen für diese Woche enthebe, weil der Großfürst erklärt habe, das Bad schade seiner Besundheit. Ich muß indes bemerken, daß ich während jener beiden Auseinandersetzungen den Mund nicht auftat, erstens, weil sie beide mit solcher Heftigkeit sprachen, daß ich nicht zu Worte fommen konnte, und zweitens, weil ich sah, daß auf der einen sowohl als auf der andern Seite der größte Mangel an Dernunft herrschte. Wie die Kaiserin darüber urteilte, ift mir unbekannt, aber gewiß ift, daß weder von dem einen, noch von dem andern der erwähnten Gegenstände weiter die Rede mar.

Um Mittfasten begab sich die Kaiserin nach Gostilitza zum Grafen Razumowski, um sein Mamenskest dort zu keiern,

während sie uns mit ihren Ehrendamen und unserm gewöhnlichen Gefolge nach Zarskoje Selo schickte. Das Wetter war ungewöhnlich mild, ja fast warm, so daß schon am 17. März der Schnee von den Wegen verschwunden und Staub an seine Stelle getreten war. In Zarskoje Selo angekommen, gingen der Brokfürst und Cschoglokoff auf die Jagd. Ich und meine Ehrendamen bewegten uns so viel als möglich im freien, sowohl zu fuß als zu Wagen, und am Abend wurden dann verschiedene kleine Spiele gespielt. Bier zeigte der Großfürst, besonders wenn er betrunken war — und er war es jeden Tag - eine entschiedene Neigung für die Prinzessin von Kurland. Er wich nicht von ihrer Seite, sprach nur mit ihr, furg, die Intrige entwickelte sich offen por meinen Augen und aller Welt, was meine Eitelfeit und Eigenliebe aufs höchste beleidigte, wenn ich bedachte, daß diese kleine Miggestalt mir vorgezogen wurde. Eines Abends, als ich von Tische aufstand, saate Madame Wladislawa zu mir, alle seien über die Bevorzugung der Buckligen entrustet, worauf ich erwiderte: "Was tun?" Dabei traten mir aber auch schon die Tränen in die Augen und ich entfernte mich schnell, um schlafen gu gehen. Kaum war ich eingeschlafen, als der Großfürst fam. Da er betrunken war und nicht wußte, was er tat, weckte er mich, um mich von den ausgezeichneten Eigenschaften seiner Schönen zu unterhalten. Um ihn wenigstens zum Schweigen zu bringen, stellte ich mich, als ob ich fest schliefe. Er aber sprach nur noch lauter, um mich zu wecken, und als er sah, daß ich kein Zeichen des Wachseins gab, versetzte er mir zwei oder drei heftige Duffe mit der gaust in die Seite und schimpfte über meinen tiefen Schlaf. Dann wandte er fich um und schlief ein. Ich weinte die ganze Macht über den Vorgang an sich, die faustschläge, die er mir gegeben, überhaupt über meine in jeder Beziehung ebenso unangenehme als traurige

Cage. Um folgenden Morgen schien er sich seines Benehmens ein wenig zu schämen, wenigstens sprach er nicht davon, und ich tat, als hätte ich nichts gemerkt. Zwei Tage später kehrten wir in die Stadt zurück, begannen in der letzten kastenwoche unsere religiösen Uebungen von neuem, aber es war nicht mehr die Rede davon, daß der Großfürst ein Bad nehmen sollte.

Dafür begegnete ihm in dieser Woche etwas anderes, was ihm einige Verlegenheit bereitete. Er hatte sich nämlich in seinem Zimmer, wo er sich den gangen Tag über auf die eine oder andere Weise umbertrieb, eines Nachmittags damit beschäftigt, mit einer großen Kutscherpeitsche, die er sich ertra dazu hatte machen lassen, zu knallen, schlug damit rechts und links um sich und trieb seine Kammerdiener, die seinen Schlägen zu entgehen suchten, von einer Ecke zur andern. Wie es nun fam, daß er sich selbst einen heftigen Schlag auf die Backe gab, ist mir nicht bekannt, furz, die Schramme ging über die gange linke Seite seines Gesichtes und war bis aufs Blut sichtbar. Da er befürchtete, er werde Ostern nicht ausgehen können, und die Kaiserin werde ihm wegen seiner blutigen Wange wiederum die religiösen Uebungen untersagen, war er in großer Verlegenheit. Wenn sie außerdem die Urfache erführe, konnten ihm seine Uebungen mit der Peitsche einen unangenehmen Derweis zuziehen. In seiner bedrängten Cage hatte er daher nichts Eiligeres zu tun, als mich um Rat zu fragen, was er in ähnlichen fällen nie unterließ. Ich sah ihn also mit der blutigen Backe eintreten und rief, als ich die Schramme bemerkte: "Mein Bott! was ist Ihnen begegnet?" Er erzählte mir dann, was vorgefallen war. Nachdem ich einen 2lugen= blick überlegt, sagte ich: "Dielleicht gelingt es mir, Ihnen zu helfen. Zuerst geben Sie in Ihr Simmer und richten alles so ein, daß man Ihre Wange so wenig wie möglich sieht.

Wenn ich das Mötige habe, will ich zu Ihnen kommen, und ich hoffe, daß niemand etwas bemerken wird," Er entfernte sich, und ich schickte nach einer Salbe, die mir mein Urzt Byon por einigen Jahren einmal verschrieben hatte, als ich mir bei einem fall im Barten von Deterhof die Backe verlette. Diese Salbe enthielt eine Mischung von Bleiweiß, und nachdem ich die verlette Stelle damit bedeckt, ging ich nach wie por aus, ohne daß irgend jemand die Verletzung bemerkte. Man brachte mir also die Salbe, ich begab mich zum Großfürsten und legte sie so geschickt auf, daß er selbst, als er sich im Spiegel betrachtete, nichts davon sab. Um darauffolgenden Donnerstag gingen wir mit der Kaiserin in der großen Hof= firche zum Abendmahl und kehrten nach der Kommunion auf unsere Plate zurud. Alls Cschoglokoff, der sich uns näherte, um uns irgend etwas mitzuteilen, den Großfürsten, der mit seiner Wange gerade im Licht saß, anblickte, sagte er: "Wischen Sie sich doch Ihre Wange ab, Sie haben Pomade darauf." Schnell aber wandte ich mich wie scherzend zum Großfürsten und rief: "Aber ich, Ihre Frau, verbiete es Ihnen, sie abzu= wischen." Darauf sagte der Großfürst zu Cschoglokoff: "Da sehen Sie, wie uns die frauen behandeln; wir wagen nicht einmal uns abzuwischen, wenn sie es nicht wollen." Tschoglokoff lachte und fagte: "Allerdings, eine echte Frauenlaune." Dabei blieb es, und der Groffürst wußte mir in doppelter Be= ziehung Dank, erstens für die Salbe, die ihm von Augen war, und zweitens für meine Beistesgegenwart, die selbst bei Tschoalokoff nicht den gerinasten Urawohn zurückließ.

Da ich die Osternacht durchwachen mußte, ging ich am Sonnabend vorher schon um fünf Uhr nachmittags zu Bett, um bis zu der Stunde zu schlafen, wo ich mich anzukleiden hatte. Kaum aber befand ich mich im Bett, als der Großfürst eilig hereinstürzte und mich aufsorderte, unverzüglich aufzu-

stehen, um Austern zu effen, die gang frisch aus Bolstein für ihn angekommen waren. Es war nämlich für ihn ein doppeltes Seft, wenn Austern ankamen, denn er af fie nicht nur sehr aern, sondern sie kamen noch dazu aus seinem Daterlande Holstein, für welches er eine besondere Vorliebe hatte, das er freilich deshalb nicht besser regierte, wo er im Gegenteil die scheußlichsten Dinge geschehen ließ, wie wir später seben werden. Nicht aufzustehen würde ihn also sehr beleidigt und mich einem sehr heftigen Zank ausgesetzt haben. So erhob ich mich denn und begab mich in sein Zimmer, obgleich ich von den Undachtsübungen der heiligen Woche erschöpft war. In seinem Zimmer angelangt, fand ich die Austern serviert, af ein Dukend und erhielt dann die Erlaubnis, mich wieder niederlegen zu dürfen, während er blieb, um sein Austernmahl zu vollenden. Auch dadurch, daß ich nicht zu viel aß, erwies ich ihm einen Gefallen, denn um so mehr blieben für ihn übrig, da er im Austernessen unersättlich war. Um Mitter= nacht stand ich auf und kleidete mich an, um zur frühmette und Oftermesse zu gehen, konnte aber wegen eines starken Kolikanfalls den Gottesdienst nicht bis zu Ende hören. In meinem ganzen Ceben erinnere ich mich nicht, solche Schmerzen gehabt zu haben. 3ch kehrte mit der Prinzessin Bagarin allein in mein Zimmer zuruck, denn alle meine übrigen Ceute waren in der Kirche. Sie half mir beim Auskleiden, legte mich zu Bett und schickte nach den Uerzten. Man aab mir Urznei und ich brachte die beiden ersten festtage im Bett zu.

## Meuntes Kapitel.

Graf Bernis, Graf Cynar und General Arnheim. — Verabschiedung meines treuen Kammerdieners Pevreinoff. — Frau von Arnheim. — Angenehme Gesessischaft bei Madanie Cschoglofoff. — Meine Art zu reiten. — Ein neuer Anbeter — Die beiden Soltifoffs. — Verlobung der Prinzessin von Kurland mit dem älteren Soltifoff. — Maskenbälle bei Hofe. — Cheatervorstellungen des hürsen Pussupoff. — Der Kaddett Beketoff, ein zukünftiger Günstling der Kaiserin. — Mein Pubel Jwan Jwanowitsch. — Der Triumph der Einfachheit.

Ungefähr um dieselbe Zeit - ein wenig früher - kamen Graf Bernis als Gesandter des Wiener Hofes, Graf Lynar als dänischer Gesandter und General Urnheim als sächsischer Besandter nach Rukland. Der lettere brachte seine Bemahlin, eine geborene Hoim, mit. Graf Bernis, ein Piemontese, mochte damals einige fünfzig Jahre zählen, war geistvoll, liebens= würdig, heiter und flug, dabei von einem Wesen, daß die jungen Ceute seine Gesellschaft der ihrer Altersgenossen vor= zogen. Er wurde überhaupt allgemein geachtet und geliebt, und ungählige Male habe ich gesagt und wiederholt, daß, wenn dieser oder ein ihm ähnlicher Mensch dem Großfürsten bei= gegeben worden wäre, die besten Resultate daraus hätten er= folgen müssen. Das beweist schon die Tatsache, daß der Großfürst ebenso wie ich eine besondere Juneigung und Uchtung für Graf Bernis empfanden. Er erklärte selbst, in der Mähe eines solchen Menschen wurde man sich schämen, Dummbeiten zu begeben — eine vortreffliche Bemerkung, die ich nie veraessen werde. Graf Bernis hatte den Malteser Ritter Brafen Hamilton als Befandtschaftssefretar bei sich. 211s ich mich eines Tages bei dem letteren nach dem Befinden des Gesandten erkundigte, da dieser unpäglich war, fiel es mir ein, Hamilton zu sagen, daß ich eine sehr hohe Meinung vom Grafen Bathyani hege, den die Kaiserin Maria Theresia damals zum Erzieher ihrer beiden altesten Sohne, der Erzherzöge Joseph und Karl, ernannt hatte, weil er in diesem Umte dem Grasen Bernis vorgezogen worden wäre. Und im Jahre 1780, als ich in Mohilew meine erste Zusammenkunst mit Kaiser Joseph II. hatte, erwähnte Seine Majestät, daß er von dieser Bemerkung wisse. Ich erwiderte, er wisse es wahrscheinlich vom Grasen Hamilton, der nach seiner Aucksehr aus Rußland ihm beigegeben wurde, und er bestätigte es. Er meinte, Graf Bernis, den er leider nicht gekannt, habe den Ruf hinterlassen, daß er zu jenem Umte geeigneter gewesen sei, als sein ehemaliger Erzieher.

Braf Cynar, der Gesandte des Könias von Dänemark, war nach Rukland gekommen, um wegen des Austausches von Holstein, welches dem Großfürsten gehörte, gegen die Grafschaft Oldenburg zu unterhandeln. Er mar ein Mann, der, wie man sagte, mit großen Kenntnissen große Beschicklichkeit verband. Sein Meußeres war das eines vollkommenen Geden. Er war groß und wohlgebaut, rötlich blond, mit einem frauen= haft weißen Teint. Man sagte, er sei so fehr um seine Schonheit besorgt, daß er nie anders schlafe, als nachdem er sich Besicht und Bande mit einer Salbe eingerieben, Bandschuhe angezogen und eine Nachtmaske aufgesett habe. Er rühmte sich, achtzehn Kinder zu haben, und behauptete, die Ummen derselben immer in den Stand gesetzt zu haben, es zu werden. Graf Cynar, weiß wie er war, trug noch obendrein den weißen Orden von Dänemark und kleidete sich nur in äußerst helle farben, wie 3. B. himmelblau, gelb, lila, larfarben u. f. w., obwohl man damals nur sehr selten so grelle farben bei Männern sah. Der Großkanzler Graf Bestuscheff und seine frau behandelten Graf Evnar wie ein Kind des Hauses und er wurde dort sehr geseiert; doch auch dies rettete sein Un= sehen nicht vor der Cächerlichkeit. Auch der Umstand, daß man sich erinnerte, wie sein Bruder mehr als freundlich von der

Prinzessin Unna empfangen worden war, deren Regentschaft nur Mißbilliauna gefunden hatte, sprach gegen ihn. nach seiner Unkunft hatte er also nichts Eiligeres zu tun, als seine Unterhandlungen hinsichtlich des Austausches von Bolstein gegen die Grafschaft Oldenburg anzuknüpfen. Bestuscheff ließ sogleich Dechlin, den Minister des Großfürsten für Holstein zu sich rufen und teilte ihm mit, weshalb Graf Cynar gekommen sei. Dechlin berichtete darüber an den Groffürsten, der sein holsteinsches Cand leidenschaftlich liebte, das man aber seit unserm Aufenthalt in Moskau der Kaiserin als 3ablungsunfähig geschildert hatte. Er hatte die Kaiserin mehrmals um Beld gebeten, und sie hatte ihm auch etwas zugehen lassen, doch nie war dies Geld nach Holstein gelangt, sondern die schlimmsten Schulden Seiner kaiserlichen Hoheit in Rußland waren davon bezahlt worden. Dechlin schilderte nun die pekuniäre Cage Holsteins als verzweifelt, was ihm umso leichter wurde, als ihm der Groffürst die Verwaltung gang und gar überließ und sich selbst wenig oder gar nicht darum fümmerte, so daß Pechlin ihm einmal, die Beduld verlierend, mit bedeutungsvollem Cone sagte: "Monseigneur, es hängt von dem Herrscher ab, ob er sich mit den Ungelegenheiten seines Candes abgeben will oder nicht; wenn er sich nicht damit abgibt, dann regiert das Cand sich selbst, aber es regiert sich schlecht." Pechlin war ein kleiner, sehr dicker Mensch, der eine ungeheure Perucke trug, dem es aber weder an Kenntnissen, noch an Geschicklichkeit fehlte. Sein breiter, untersetzter Körper wurde von einem gebildeten, freidenkenden Beifte bewohnt, doch warf man ihm vor, daß er zu rücksichtslos in der Wahl seiner Mittel sei. Er war einer der intimsten Vertrauten des Brokkanzlers Brafen Bestuscheff, der ihn sehr hoch Schätte. Pechlin stellte nun dem Groffürsten vor, daß hören allein noch lange nicht unterhandeln sei, unterhandeln aber wäre weit

entfernt von annehmen, und es stehe bei ihm, die Unterhandlungen abzubrechen, wenn er es für passend halte. Schließlich brachte man ihn doch so weit, daß er Dechlin autorisierte, die Vorschläge des dänischen Ministers anzuhören, womit die Unterhandlung eröffnet war. Im Grunde aber war sie dem Großfürsten peinlich, denn er sprach sich gegen mich darüber aus. Ich, die ich in der alten Bitterkeit des Bauses Bolftein gegen Dänemark groß geworden war, der man gepredigt hatte, Graf Bestuscheff hege nur Plane, die dem Broffürsten und mir schädlich seien, hörte von dieser Unterhandlung natür= lich nur mit großer Ungeduld und Unruhe reden und suchte, so viel ich imstande war, den Grokfürsten davon abzubringen. Uebrigens erwähnte niemand außer ihm die Sache gegen mich, und ihm selbst empfahl man die größte Verschwiegenheit, be= sonders den Damen gegenüber. Diese Bemerkung bezog sich, glaube ich, auf niemand anders als auf mich. Indes man täuschte sich, denn Seine kaiserliche Hoheit hatte nichts Eiligeres zu tun, als mich davon zu benachrichtigen. Je weiter die Unterhandlung vorschritt, desto mehr war man bemüht, sie dem Großfürsten in einem günstigen und gefälligen Lichte darzustellen. Und oft sah ich ihn entzückt darüber, was er einst erhalten würde, dann aber hatte er wieder Gewissensbisse über das, was er aufgab. Sah man ihn schwanken, so ver= schob man die Beratungen auf eine andere Zeit und begann sie erst wieder, nachdem man eine neue Lockspeise entdeckt, welche ihm die Sache vorteilhafter erscheinen liek.

Ju frühlingsanfang siedelten wir in den Sommerpalast in das kleine von Peter I. gebaute Haus über, dessen Zimmer zu ebener Erde lagen. Der Steindamm und die fontankasbrücke existierten zu jener Zeit noch nicht. In diesem Hause erlebte ich eins der größten Kümmernisse, die mir während der ganzen Regierung der Kaiserin Elisabeth begegnet sind.

Eines Morgens verriet man mir nämlich, die Kaiserin babe meinen alten Kammerdiener Timotheus Nevreinoff verabschiedet. Als Vorwand dieser Entlassung bediente man sich eines Streites, den er in einem Barderobezimmer mit einem Menschen gehabt, welcher uns gewöhnlich den Kaffee präsen= tierte. Bei diesem Zanke hatte sie der Groffürst überrascht und einen Teil der Beleidigungen, die sie sich gegenseitig an den Kopf warfen, mit angehört. Nevreinoffs Begner hatte sich dann bei Tschoglokoff beschwert und behauptet, jener habe ihm, ohne Rücksicht auf die Unwesenheit des Großfürsten, die gröbsten Gemeinheiten gesagt. Tschoglokoff berichtete es natürlich sofort der Kaiserin, welche befahl, beide vom Bofe zu entfernen. Perreinoff wurde nach Kasan verwiesen, wo man ihn später zum Polizeimeister machte. Der Kern der ganzen Sache aber mar, daß sowohl Nepreinoff als der Cafai, besonders jedoch der erstere, uns sehr ergeben waren; man suchte daher nur nach einem Dorwand, ihn von mir zu entfernen. Er hatte alles, mas ich besaß, unter seinen Banden, und nun befahl die Kaiferin, daß ein Mensch, der sein Ge= hilfe gewesen, und in den ich nicht das geringste Vertrauen setzte, seinen Plat einnehme.

Nach einem kurzen Aufenthalte im Hause Peters I. kehrten wir in den aus Holz gebauten Sommerpalast zurück, wo man neue Gemächer für uns eingerichtet hatte, deren eine Seite auf die Fontanka — damals noch ein schlammiger Morast — die andere auf einen elenden engen Hof gelegen war. Um Pfingstsonntag ließ mir die Kaiserin sagen, ich möchte die Gemahlin des sächsischen Gesandten, Frau von Arnheim, einsladen, mit mir auszureiten. Sie war eine große, sehr wohlgebaute Dame von etwa fünfs bis sechsundzwanzig Jahren, etwas mager und nichts weniger als hübsch von Gesicht, das ganz mit Pockennarben bedeckt war. Da sie es indes verstand,

sich zurecht zu machen, erschien sie von weitem gesehen mit einem gewissen Eklat und von garter hautfarbe. Frau von Urnheim kam um fünf Uhr nachmittags zu mir, von Kopf bis Suß als Mann gekleidet, in einem frack aus rotem Cuch mit goldenen Treffen und einer Weste von schwerem, grunem Stoff mit dem gleichen Besatz. Sie wußte nicht, wo mit ihrem hut und ihren händen zu bleiben und tam uns ziemlich linkisch vor. Da es mir bekannt war, daß die Kaiserin es nicht gern fah, wenn ich als Mann ritt, hatte ich mir einen englischen Damensattel machen lassen und ein englisches Reitfleid angezogen von fehr reichem, hellblauem, silberdurchwirktem Stoff mit Kristallknöpfen, welche aufs täuschendste Diamanten glichen; mein schwarzes Barett war mit einem Diamantband umschlungen. Als ich hinunterging, um mein Oferd zu besteigen, tam Ihre Majestät in unsere Gemächer, um uns fortreiten zu seben. Da ich damals sehr behend und an diese Uebung gewöhnt war, sprang ich auf mein Pferd, sobald ich ihm nahe fam, und ließ meinen Rock, der vorn offen war, zu beiden Seiten des Pferdes hinabwallen. Wie die Kaiserin mich mit so viel Gewandtheit und Schneidigkeit aufspringen fah, brach sie in einen Ruf des Erstaunens aus und rief, es sei unmöglich, besser als ich auf dem Pferde zu sitzen. Sie fraate darauf, was für einen Sattel ich habe, und als sie borte, es sei ein Damensattel, erklärte sie: "Man konnte schwören, daß fie auf einem Berrensattel fitt." Als nun die Reihe an frau von Urnheim kam, glänzte sie durchaus nicht mit ihrer Gewandtheit vor den Augen Ihrer Majestät. Sie hatte sich ihr eigenes Pferd kommen lassen, eine elende schwarze Mähre, groß und plump, so daß alle behaupteten, es sei eines der Deichselvferde ihres Wagens. Um es zu besteigen, bedurfte sie einer kleinen Ceiter, und dies geschah auf eine sehr umständliche Weise, ja schlieklich noch mit Bilfe mehrerer

Personen. Als sie endlich auf ihrer Mähre saft, begann diese einen Trab, der die Dame, welche weder fest im Sattel noch in den Steiabügeln faß und sich mit der Band am Sattel festhielt, beftig schüttelte. Da ich sie glücklich im Sattel wußte, ritt ich poraus und wer konnte, folgte mir. Bald erreichte ich den Groffürsten, der immer vorausgeritten war, mährend frau von Arnheim auf ihrer Mähre weit hinter uns zurückblieb. Später erzählte man mir, die Kaiserin habe laut gelacht und sei von der Reitkunst frau von Urnheims sehr wenig erbaut gewesen. Ich glaube, Madame Tschoglokoff hat dann noch die Dame, die bald ihren hut, bald die Steigbügel verlor, in einiger Entfernung vom Schlosse in ihren Wagen aufgenommen; wenigstens kam sie so in Katharinenhof an. Aber das Abenteuer war damit noch nicht zu Ende! Es hatte an diesem Tage bis drei Uhr nachmittags stark geregnet, so daß die offene Vorhalle des Bauses in Katharinenhof mit Wasserpfützen bedeckt war. Nachdem ich vom Pferde gestiegen und eine Weile im Saale des Hauses, wo viele Ceute versammelt waren, zugebracht hatte, tam mir der Gedanke, über den Dorplat in das Zimmer zu gehen, wo meine Damen fich aufhielten. Frau von Urnheim wollte mir folgen, konnte dies aber, da ich sehr schnell ging, nur, indem sie lief, wobei sie in eine der Ofützen trat, ausalitt und der Cange lang hinfiel - was die größte Beiterkeit bei der Menge der Juschauer, die sich in der Vorhalle aufhielten, erregte. Sie erhob sich etwas verwirrt und schob die Schuld auf die neuen Stiefel, die sie an diesem Tag trug. Wir kehrten zu Wagen von unserm Spazierritt zurud, und sie unterhielt uns unterwegs von der Portrefflichkeit ihres Pferdes, mahrend wir uns fast die Lippen blutig biffen, um nicht in lautes Lachen auszubrechen. Kurz, mehrere Tage lang gab sie dem Hofe und der ganzen Stadt genügend Stoff zum Lachen. Meine frauen behaupteten, sie sei gefallen, weil sie mich habe nachahmen wollen, ohne meine Behendigkeit zu besitzen, und selbst Madame Tschosglokoff, die sonst nicht zur Heiterkeit geneigt war, lachte noch lange Seit nachher bis zu Tränen, wenn man sie daran erinnerte.

Uns dem Sommerpalast begaben wir uns nach Peterhof, wo wir dieses Jahr in Monplaisir wohnten. Wir brachten reaelmäßia einen Teil des Nachmittags bei Madame Tschoglo= koff zu und unterhielten uns recht aut, da sich stets viele Cente dort einfanden. Don Monplaisir ging es nach Oranienbaum, wo wir jeden Tag, den Bott werden ließ, auf der Jagd ver= brachten und bisweilen dreizehn Stunden an einem Tage auf dem Pferde sagen. Der Sommer war jedoch sehr regnerisch, und ich erinnere mich, daß ich manchesmal gang durchnäßt nach hause zurückfehrte. Ich trug nur Reitkleider aus Seidenfamelott, die, wenn sie dem Regen ausgesetzt waren, platten, während die Sonne ihre farben verdarb: folglich mußte ich unaufhörlich neue haben. Alls ich daher eines Tages meinem Schneider begegnete, und er sah, wie ich gang durchnäßt vom Pferde stieg, sagte er: "Nun wundere ich mich nicht mehr, daß ich Ihnen kaum genug Kleider machen kann." Während dieser Zeit erfand ich auch Sättel für mich, auf denen ich sitzen konnte wie ich wollte. Sie waren mit dem englischen Baken versehen, man konnte aber auch das eine Bein über= schlagen, um als Mann zu reiten. Außerdem teilte sich der Baken und ein zweiter Steigbügel senkte oder hob sich nach Belieben, wie ich es eben für passend hielt. Fragte man die Stallmeister, auf welche Urt ich reite, so sagten sie dem Wunsche der Kaiserin gemäß: "Im Damensattel." Miemals schlug ich das Bein über, wenn ich nicht genau wußte, nicht verraten zu werden; und da ich mich meiner Erfindung nicht rühmte und man mir gerne meine Vergnügungen gönnte, hatte ich niemals Unannehmlichkeiten davon. Den Großfürsten kümmerte es sehr wenig, wie ich ritt. Die Stallmeister ihrerseits fanden es weniger gefährlich für mich, wie ein Mann zu sitzen, besonders da ich fortwährend auf die Jagd ging, als auf englischen Sätteln, die sie haßten, weil sie stets einen Unfall befürchten mußten, dessen, weil sie stets einen Unfall befürchten mußten, dessen Schuld nachher ihnen beisgemessen worden wäre. Im Grunde hatte ich nicht das geringste Interesse für die Jagd, aber ich ritt leidenschaftlich gern; je wilder die Bewegung, desto angenehmer war sie mir, so daß ich, wenn mein Pferd fortlief, ihm nacheilte und es zurückbrachte. Ich hatte aber auch während dieser Zeit immer ein Buch in der Tasche, und so oft ich einen freien Augenblick fand, benutzte ich ihn, um zu lesen.

Während der Jagden bemerkte ich, daß Cschoglokoff weit freundlicher wurde, besonders gegen mich. Dies ließ mich fürchten, daß er die Absicht habe, mir den Hof zu machen, was mir in keiner Beziehung angenehm war. Zunächst war sein Ueußeres nichts weniger als einnehmend: er war blond und gedenhaft, sehr start und ebenso schwerfällig an Beist, als an Körper. Alle haßten ihn wie eine Kröte, und er war in der Tat nichts weniger als liebenswürdig. Die Eifersucht, Schlechtigkeit und Böswilligkeit seiner frau waren ebenfalls Dinge, vor denen man sich hüten nußte, besonders ich, die feine andere Stütze hatte als mich selbst und mein Verdienst wenn ich überhaupt ein solches besaß. Ich vermied und vereitelte daher die Nachstellungen Tschoglokoffs auf eine, wie mir scheint, sehr geschickte Weise, ohne daß er sich je wegen Mangel an Böflichkeit meinerseits hätte beschweren können. Seine frau bemerkte dies und wußte mir Dank dafür. Später schloß sie dann große Freundschaft mit mir, zum Teil aus den eben angegebenen Bründen.

Un unserem Hofe befanden sich damals zwei Kammer-

herren Soltikoff, die Söhne des Generaladjutanten Wasili Theodorowitsch Soltikoff, dessen Gemahlin Maria Alexejewna, ge= borene Galikin und Mutter jener jungen Herren, bei der Kaiserin in hohem Unsehen stand wegen der ausgezeichneten Dienste, welche sie ihr bei ihrer Thronbesteigung geleistet, und der seltenen Treue und Ergebenheit, die sie ihr bewiesen. Der jungere ihrer Sohne namens Sergius war seit kurzem mit einer Ehrendame der Kaiserin, Matrena Paulowna Balk, verheiratet. Sein älterer Bruder hieß Deter. Derselbe mar ein Einfaltspinsel im vollsten Sinne des Wortes und hatte die stumpfsinnigste Physicanomie, die ich je gesehen: große Glotaugen, eine Stumpfnase und einen immer halbgeöffneten Mund. Dazu war er die größte Klatschschwester und in dieser Eigenschaft den Tschoglokoffs äußerst willkommen, denen Ma= dame Wladislawa auf Grund ihrer alten Bekanntschaft mit der Mutter dieses Blödsinnigen den Gedanken eingab, ihn mit der Pringessin von Kurland zu vermählen. Gewiß ist, daß er anfing, ihr den Hof zu machen, ihr seine Hand anbot, ihr Jawort erhielt und seine Eltern die Bewilligung der Kaiserin nachsuchten. Das alles erfuhr der Großfürst erst bei unserer Rückfehr in die Stadt, als bereits die ganze Sache arrangiert war. Er war sehr ärgerlich darüber, schmollte mit der Pringessin von Kurland, der es indes gelang, ich weiß nicht durch welche Entschuldigung, sich seine Zuneigung, ob= gleich er ihre Heirat migbilligte, zu erhalten und lange Zeit einen gewissen Einfluß auf ihn auszuüben. Was mich betraf, so war ich über diese Beirat sehr erfreut und ließ für den zufünftigen Chemann einen prächtigen frack sticken. Diese Urt Beiraten fanden indes damals bei Bofe erst nach der Zustimmung der Kaiserin, meist nachdem einige Jahre des Wartens verstrichen waren, statt, weil Ihre Majestät selbst den Tag der Trauung festsetzte, ihn oft lange Zeit vergaß,

und wenn man sie daran erinnerte, von einem Termin zum andern verschob. So war es auch in diesem Falle.

Im Berbst kehrten wir also in die Stadt zurück, und ich hatte die Genugtuung, die Prinzessin von Kurland und Solti= foff Ihrer kaiserlichen Majestät für die Erlaubnis zu ihrer Vermählung danken zu sehen. Uebrigens war die familie Soltikoff eine der ältesten und edelsten des Reichs. Sie war sogar durch die Mutter der Kaiserin Unna, eine Soltikoff, - aber aus einer andern Linie - mit dem kaiserlichen Hause verwandt, während Biron, durch die Gunft der Kaiserin Unna zum Herzog erhoben, nichts als der Sohn eines armen fur= ländischen Dächters gewesen war. Dieser Dächter hieß eigent= lich Biren, aber die Bunft, in der sein Sohn am ruffischen Hofe stand, bewirkte, daß die frangösische familie Biron ihn in ihren Schoß aufnahm, wozu der Kardinal fleury viel beitrug, der, weil er den ruffischen Hof zu gewinnen wünschte, die Plane und Eitelkeit Birons, des Bergogs von Kurland, begünstigte.

Nach unserer Rücksehr in die Stadt teilte man uns mit, daß außer den schon bestimmten zwei Tagen der Woche, an denen französisches Theater war, zwei andere Tage für Maskensbälle festgesetzt seien. Dazu fügte noch der Großfürst einen für seine Konzerte, die in seinen Simmern abgehalten wurden, und am Sonntag war gewöhnlich Cour. Einer der Maskensballtage war nur für den Hof und für diesenigen, welche die Kaiserin besonders dazu einlud, bestimmt, während der andere für alle Standespersonen bis zum Oberstenrange und für alle die, welche als Offiziere in der Garde dienten, reserviert war; zuweilen wurden auch der ganze Adel und die angessehensten Kaussente zugelassen. Die Hosbälle überschritten nie die Zahl von 160—200, die sogenannten öffentlichen aber zählten meistens 800 Personen.

Im Jahre 1744 gefiel es der Kaiferin Elisabeth einmal, bei den Hofmaskenbällen alle Männer in frauenkleidern und alle frauen in Männerkleidern ohne Besichtsmaske erscheinen zu lassen. Die Männer in große Reifröcke und frauenüber= würfe gehüllt und wie die Damen bei Hoffesten frisiert, während die Damen so, wie die Herren an solchen Tagen zu er= scheinen pflegen, gefleidet waren. Den Berren waren diese Tage der Metamorphose nicht eben angenehm; die meisten waren viel= mehr in der schlechtesten Stimmung, weil sie fühlten, wie häßlich sie ihr Unzug machte. Die frauen wiederum saben aus wie magere fleine Jungen oder wurden - besonders die älteren - durch ihre dicken und furzen Beine nicht gerade verschönert. Mur die Kaiserin selbst erschien wirklich schön und vollkommen als Mann. Da sie groß und etwas stark war, stand ihr die männliche Kleidung vortrefflich. Sie besaß das schönste Bein, das ich je an einem Menschen aeseben und einen vollkommen proportionierten fuß. Sie tanzte mit vollen= deter Kunst und hatte in allem was sie tat eine eigenartige Brazie, gleichviel ob sie als frau oder als Mann gekleidet war. Man hätte nie die Augen von ihr lassen mögen und wandte sie um so ungerner ab, da man keinen Begenstand fand, der sie ersetzte. Eines Tages sah ich sie auf einem dieser Bälle Menuett tanzen. Alls sie fertig war, kam sie auf mich zu, wobei ich mir die Freiheit nahm, ihr zu sagen, es ware ein wahres Blud für die Frauen, daß fie kein Mann sei, und schon ein so von ihr gemaltes Bild würde allen den Kopf verdrehen. Sie nahm meine Bemerkung sehr wohl auf und erwiderte auf die anmutigste Weise in demselben Ton, ware sie ein Mann, so wurde sie niemand als mir den Upfel reichen. Ich verbeugte mich, um ihr auf ein so unerwartetes Kompliment die Band zu fussen, aber sie fam mir zuvor und füßte mich, worauf die ganze Gesellschaft ausfindig zu machen suchte, was zwischen uns vorgefallen sei. Ich machte denn auch gegen Cschoglokoff kein Geheimnis daraus, der es zwei oder drei Personen zuslüsserte, und nach etwa einer Diertelsstunde wußten es alle Unwesenden.

Während des letten Aufenthaltes in Moskau hatte fürst Nussupoff, der Senator und Chef des Kadettenkorps, das Oberkommando der Stadt Petersburg gehabt, wo er während der Abwesenheit des Hofes zurückgeblieben war. Er hatte, teils zu feiner eigenen Unterhaltung, teils zum Bergnügen der hauptpersonen seiner Umgebung, von den Kadetten abwechselnd die besten russischen Dramen Sumarokoffs und die französischen von Voltaire - die letteren indes verstümmelt - aufführen lassen, und bei ihrer Rückfehr von Moskau befahl die Kaiserin, daß die Sumarokoffichen Stücke auch bei Hofe aufgeführt werden sollten. Sie fand an diesen Dor= stellungen großen Gefallen und man glaubte zu bemerken, daß fie dieselben mit mehr Interesse verfolge, als man erwartet hatte. Das Theater, welches zuerst in einem Saale des Schlosses aufgebaut war, wurde bald ins Innere ihrer Gemächer verlegt; es gefiel ihr, die Schauspieler zu kostumieren, ihnen prächtige Kleider machen zu lassen und sie gang mit ihren Juwelen zu bedecken. Dor allem bemerkte man, daß der erste Liebhaber, ein schöner junger Mensch von achtzehn bis neunzehn Jahren, wie sich von selbst verstand, am meisten geschmückt wurde; auch außerhalb des Theaters sah man an ihm Diamantschnallen, Ringe, Uhren, Spiten und sehr feine Wäsche. Bald darauf trat er aus dem Kadettenkorps aus, und der frühere Bünstling der Kaiserin, Oberjägermeister Razumowski nahm ihn sofort zu seinem Adjutanten, was ihm Kapitänsrana verlieh. Mun ergingen sich die Hofleute in Schlüssen auf ihre Weise und bildeten sich ein, da Graf Razumowski den Kadetten Beketoff zu seinem Adjutanten gemacht, könne dies keinen an-

dern Grund haben, als dem Kammerherrn Schuwaloff die Wage zu halten. Man wußte nämlich, daß letzterer mit der familie Razumowski nicht gerade auf bestem fuße stand, und schloß daraus, daß dieser junge Mensch anfange, große Bunst bei der Kaiserin zu genießen. Außerdem erfuhr man, daß Graf Razumowski seinen neuen Adjutanten einem seiner Ordonnang= offiziere, Iwan Persiliowitsch Pelagin, attachiert habe, der mit einer früheren Kammerfrau der Kaiserin verheiratet war. Niemand anders als sie hatte Sorge getragen, den jungen Menschen mit der obenerwähnten Wäsche, den Spitzen zu versehen, und da sie nichts weniger als reich war, begriff man leicht, daß das Geld für einen solchen Aufwand nicht aus ihrer eigenen Tasche flicke. Keiner aber wurde durch die wachsende Gunst des jungen Mannes mehr in Unruhe versetzt, als meine Ehrendame, die fürstin Gagarin. Sie war nicht mehr jung und sah sich nach einer ihrer Meigung entsprechen= den Partie um. Sie besaß etwas Vermögen, war allerdings nicht hübsch, hatte aber viel Beist und praktische Bewandtheit. Schon zum zweiten Male begegnete es ihr, daß sie ihre 21b= sichten auf dieselbe Person richtete, welche nachher die Bunft der Kaiserin gewann. Der erste war Schuwaloff, der zweite eben dieser Beketoff, von dem ich soeben gesprochen.

Mit der fürstin Gagarin waren eine Menge junger und hübscher Frauen befreundet, die obendrein eine sehr zahlreiche Verwandtschaft besaßen. Letztere klagte Schuwaloff an, er sei die geheime Veranlassung, daß Ihre Majestät die fürstin Gagarin unablässig wegen ihrer Toilette tadeln ließ und ihr sowie vielen andern jungen Damen verbot, bald diesen, bald jenen klitter zu tragen. Hierdurch erbittert, sagten alle jungen Damen und auch die Gagarin Schuwaloff alles Schlechte nach und singen an, ihn zu verabscheuen, obwohl sie ihm früher sehr gewogen gewesen waren. Er seinerseits glaubte sie zu

versöhnen, indem er ihnen den Hof machte und Schmeichelreden sagte, was sie als neue Beleidigung auffaßten. Ueberall wurde er abgewiesen und schlecht empfangen, und alle jungen Damen flohen ihn wie die Pest.

Damals schenkte mir der Großfürst einen fleinen englischen Dudel, den ich mir febr gewünscht hatte. In meinem Zimmer gab es einen Ofenheizer namens Iwan Uschakoff, und irgend jemand fiel es ein, meinen Dudel nach diesem Menschen Iwan Iwanowitsch zu nennen. Den ganzen Winter hindurch amusierte uns das Tier auf die angenehmste Weise, und als ich ihn den Sommer darauf nach Oranienbaum mitnahm, taten alle Damen des Hofes nichts, als Kopfpute und Unzuge für meinen Dudel nähen, um den sie sich in der Tat fast riffen. Zulett faste Madame Soltikoff, die Gemablin meines Kammer= herrn, eine solche Zuneigung zu ihm, daß er sich hauptsächlich an sie anschloß, und als sie fortging, weder der Dudel sie, noch sie den Hund verlassen wollte. Sie bat mich so lange, ihn doch bei ihr zu lassen, bis ich ihn ihr schenkte. Darauf nahm sie ihn unter den Urm und begab sich geradewegs nach dem Candhause ihrer Schwiegermutter, welche damals frank war. Uls diese sie mit dem hunde ankommen und tausend Dossen treiben sah, wollte sie missen, wie er hieß, und konnte, als sie seinen Mamen erfuhr, nicht umbin, im Beisein mehrerer Dersonen vom Hofe, die sie von Peterhof aus besucht hatten, ihr Er= staunen darüber auszudrücken. Jene kehrten an den Bof zurück und nach drei oder vier Tagen waren Hof und Stadt von der Menigkeit voll, daß alle jungen Damen, die feindinnen Schuwaloffs, einen weißen Pudel befäßen, den sie zum Spott gegen den Günstling der Kaiserin Iwan Iwanowitsch getauft hatten und nur helle farben tragen ließen, mit denen jener fich zu schmücken liebe. Ja, die Sache ging so weit, daß die Kaiferin den Eltern der jungen Damen fagen ließ, fie finde

es impertinent, sich so etwas zu erlauben. Sofort erhielt der weiße Pudel einen andern Namen, wurde aber nach wie vor geseiert und blieb im Soltikofschen Hause, von seinen Herren geliebt bis an seinen Tod, trot des gegen ihn gerichteten kaiserlichen Unwillens. Das Ganze war eine Verleumdung; denn nur dieser eine Hund hatte den Namen bekommen, und man hatte nicht an Schuwaloff gedacht, als man ihn so nannte. Was übrigens Madame Tschoglokoff betrifft, die die Schuwaloffs nicht liebte, so tat sie, als gehe sie der Name des Hundes nichts an, obgleich sie ihn fortwährend hörte und ihm selbst manche kleine Pastete gegeben hatte, wenn sie seine Späse amüsierten.

In den letzten Monaten dieses Winters während der gahl= reichen Maskeraden und Hofbälle kamen auch meine früheren Kammerherren Alexander Villebois und Zacharias Czernitscheff, die als Obersten in die Urmee versetzt worden waren, wieder 3um Porschein. Da sie mir sehr ergeben waren, war ich hoch= erfreut, sie wiederzuseben, und empfing sie in entsprechender Weise. Sie ihrerseits vernachlässigten nichts und ließen feine Gelegenheit vorübergeben, mir Beweise ihrer aufrichtigen Un= hänglichkeit zu geben. Damals liebte ich den Tang über alles und wechselte bei den öffentlichen Bällen gewöhnlich dreimal meine Toilette. Meine Kleidung war stets febr gewählt, und wenn mein Maskenkostüm allgemein Beifall fand, so erschien ich gerade deshalb nie wieder darin, weil ich mir fagte, daß ein Unzug, wenn er einmal großen Effekt gemacht, jum zweiten Male nur einen geringen erzielen werde. Bei den Hofbällen indes, wo das Publikum nicht zugegen war, kleidete ich mich so einfach wie möglich, was die Kaiserin, die es nicht gern sab, wenn man in einem kostbaren Kostiim erschien, sehr gut auf= nahm. So oft jedoch die Damen Befehl hatten, in Männer= fleidern zu erscheinen, fam ich in prächtigem, gang in Gold

Katharina II.

besticktem Unzug, oder in Toiletten vom feinsten Geschmack, und immer ging dies ohne Kritik durch, ja es gefiel sogar der Kaiserin, obgleich ich nicht sagen kann, aus welchem Brunde. Sicher aber hatte die Koketterie damals am Hofe einen so hohen Brad erreicht, daß es nur noch die frage war, wer es am besten verstehe, die feinheiten des Unzugs in größter Vollendung zu entfalten. So erinnere ich mich, daß es mir bei einer dieser öffentlichen Maskeraden, als alle sich die kostbarsten neuen Toiletten machen ließen, so daß ich daran zweifelte, die übrigen Damen zu übertreffen, einfiel, ein einfaches Mieder aus weißem Tuch - ich hatte damals eine fehr schlanke Taille - und einen kurzen Reifrock von demselben Stoff anzuziehen. Mein Haar, das sehr lang, sehr voll und schön war, ließ ich nach hinten herunterfallen und mit einer weißen Schleife gusammenhalten, steckte eine aufs natürlichste nachgeahmte künstliche Rose mit Knospen und Blättern hinein, eine andere befestiate ich an meinem Mieder. Um den Hals band ich eine Krause von weißem Tüll, steckte ein Daar Manschetten über, band eine Schürze von demfelben Tüll um und begab mich so auf den Vall. Sowie ich eintrat, bemerkte ich sofort, daß aller Augen auf mich gerichtet waren. Ohne mich aufzuhalten, ging ich durch die Galerie in die dahinter liegenden Gemächer, wo ich der Kaiserin begegnete, die zu mir sagte: "Mein, welche Einfachheit! Wie, nicht ein einziges Schönheitspflästerchen?" Ich lachte und erwiderte: "27ur um etwas leichter gekleidet zu sein, habe ich es unterlassen, eins aufzukleben." Da zog sie ihre Büchse mit den Schönheitspflästerchen aus der Tasche, nahm eins von mittlerer Größe heraus und legte es mir aufs Gesicht. 27achdem ich sie verlassen, kehrte ich schnell in die Galerie zu= rück, wo ich meinen intimsten Vertrauten das Schönheitspfläster= dien zeigte. Dasselbe tat ich auch bei den Bünstlingen der Raiserin, und da ich sehr vergnügt war, tauzte ich mehr als

gewöhnlich. In meinem ganzen Ceben erinnere ich mich nicht, mehr Schmeicheleien gehört zu haben, als auf diesem Vall. Man sagte, ich sei schön wie der Tag und von eigentümlichem Reiz. Wenn ich indes die Wahrheit sagen soll, so habe ich mich selbst nie für schön gehalten; aber ich gefiel, und darin lag, glaube ich, meine Stärke. Sehr befriedigt über meine von mir selbst erfundene Einfachheit, während alle andern Toiletten von seltenem Reichtum waren, kehrte ich nach Hause zurück.

Unter derartigen Dergnügungen ging das Jahr 1750 zu Ende. Frau von Urnheim tanzte besser, als sie ritt. Dabei erinnere ich mich, daß es sich einmal darum handelte, zu wissen, welche von uns beiden zuerst müde werden würde, und es fand sich, daß sie es war; auf einen Sessel sitzend bekannte sie, sie könne nicht mehr, während ich noch lange weiter tanzte.

## Zehntes Kapitel.

Unterredning des Großfürsten mit Graf Bernis über die holfteinschen Ungelegenheiten. — Man erlaubt auch mir, meine Meinung darüber zu äußern. — Die kleinen Sänger der Kaiserin. — Man verdächtigt Beketoff der homosexualität. — Leon Narischkin wird unser Kanmerherr. — folgenschwerer Befehl der Kaiserin. — Wir richten uns unsere Gentächer auf unsere eigenen Koften ein. — Madame Cschoolokoff wird neine Freundin. — Kindische Einfälle des Großfürsten. — Heimlicher Briefwechsel zwischen mir und Jachartas Czernitscheff.

Unfangs des Jahres 1751 kam der Großfürst, der ebenso wie ich zu dem Grafen Bernis, dem Gesandten des Wiener Hoses eine große Juneigung gesaßt hatte, auf den Gedanken, mit ihm über die holsteinschen Angelegenheiten, die Schulden, mit denen das Cand belastet, und über die Unterhandlung mit Dänemark, die mit seiner Erlaubnis begonnen worden war, zu sprechen. Eines Tages forderte er auch mich auf, mit

Bernis darüber zu reden, worauf ich ihm antwortete, daß, wenn er es befehle, ich es nicht unterlassen werde. Ich näherte mich denn auch auf dem ersten Maskenball dem Grafen Bernis, als er an einer Balustrade stand, um den Tanzenden zuzusehen, und saate ihm, der Groffürst habe mir befohlen, mit ihm über die Ungelegenheit Holsteins zu sprechen. Bernis hörte mich mit großem Interesse und viel Aufmerksamkeit an. Offen und ehrlich gestand ich ihm, daß, da ich jung sei und niemand habe, der mir rate, da ich mich außerdem vielleicht schlecht auf Politik verstehe und keinerlei Erfahrung besitze, meine Ideen und Un= sichten gang mir gehörten. Wohl entbehrten sie der Kenntnis vieler Tatsachen, doch zunächst scheine es mir, daß die Cage Holsteins nicht so verzweifelt sei, als man sie darzustellen ver= suche. Was den Austausch beträfe, so sähe ich sehr wohl ein, daß derselbe von großem Nuten sowohl für Rußland als auch für die Derson des Groffürsten selbst sein könne. Als Erbe des Thrones aber muffe ihm das Interesse des Reiches teurer sein; und wenn es für dieses Interesse notwendig sei, Bolstein abzu= treten, um den fortwährenden Streitigkeiten mit Danemark ein Ende zu machen, so würde es sich in bezug auf Holstein nur um den gunstigsten Moment handeln, wann der Großfürst seine Zustimmung gabe. Mir scheine es aber, daß dieser Augenblick noch nicht gekommen sei, weder für das Interesse noch für den persönlichen Ruhm des Großfürsten. Es könne jedoch eine Zeit kommen, wo die Umstände diesen Akt weit bedeutsamer und ruhmvoller für ihn, und für Augland vielleicht vorteilhafter gestalteten; augenblicklich indes habe das Ganze ein offenbares Gepräge der Intrige, deren Gelingen auf den Großfürsten einen Schein von Schwäche werfen muffe, von dem er sich vielleicht nie in der öffentlichen Meinung wieder rehabili= tieren könne. Es seien sozusagen erst wenige Tage, seit er die Regierung des Candes in handen habe; er liebe dieses Cand

leidenschaftlich, und trotdem wäre man schon dahin gelangt, ihn, ohne daß er selbst eigentlich wisse, warum, zum Austausch mit Oldenburg zu überreden, das ihm ganz unbekannt und viel weiter von Rußland entsernt sei, während der Hasen von Kiel in den Händen des Großfürsten für die russische Schiffsfahrt wichtig werden könne. Graf Bernis ging auf alle meine Einwände ein und sagte zulett: "Alls Gesandter habe ich keine Instruktionen über diesen Gegenstand, aber als Graf Bernis glaube ich, daß Sie recht haben." Später teilte mir dann der Großfürst mit, der Gesandte habe ihm bemerkt: "Alles, was ich Ihnen über diese Sache sagen kann, ist, daß ich glaube, daß Ihre Gemahlin recht hat und Sie gut tun würden, ihren Rat anzunehmen." Infolgedessen war der Großfürst sehr gegen die Unterhandlungen abgekühlt; man bemerkte dies und sing an, seltener mit ihm davon zu sprechen.

Nach dem Osterfeste bezogen wir wie gewöhnlich den Sommerpalast von Peterhof, wo indes unser Unfenthalt von Jahr zu Jahr fürzer wurde. In diesem Jahre ereignete sich dort ein besonderer Vorfall, welcher den Hofleuten viel Stoff gum Schwatzen gab. Er entsprang aus den Intrigen der beiden Herren Schuwaloff. Oberst Befetoff, von dem ich bereits gesprochen, und der zur Zeit seiner Begünstigung vor Cangeweile nicht wußte, was er tun sollte, kam nämlich auf den Einfall, die kleinen Sänger der Kaiserin bei sich singen zu lassen. Wegen der Schönheit ihrer Stimmen faßte er zu mehreren eine große Zuneigung, und da er selbst und sein freund Delagin Derse machten, dichteten sie Lieder, welche die Knaben sangen. Diese Beziehungen Beketoffs zu den Knaben legte man indes auf die schändlichste Weise aus, weil man wußte, daß die Kaiserin nichts mehr verabscheute, als Caster dieser Urt. Beketoff ging in der Unschuld seines Berzens mit den Kindern im Garten spazieren, was man ihm als Verbrechen anrechnete. Kurz

darauf begab sich die Raiserin auf einige Tage nach Zarskoje Selo und kehrte dann nach Peterhof zurück, während Beketoff, angeblich wegen Krankheit, in Zarskoje Selo zurückgelassen wurde. In der Tat blieb er einige Zeit mit Nelagin dort, erskrankte an einem gefährlichen sieber, an dem er zu sterben drohte, und träumte in seinen Phantasien nur von der Kaiserin, mit der er sich aufs ernsthafteste beschäftigte. Endlich erholte er sich, blieb aber in Ungnade und entsernte sich vom Kose. Hierauf wurde er in die Armee versetzt, wo er indes keinen Erfolg hatte, denn er war für das Kriegshandwerk ein zu verweichlichter Mensch.

Um dieselbe Zeit beaaben wir uns nach Oranienbaum, wo jeden Tag Jagden stattfanden, und zu Unfang des Herbstes, im September, fehrten wir wieder in die Stadt gurud. Damals ernannte die Kaiserin Ceon Marischfin zum Kammerkavalier an unserm Hofe. Er war soeben mit seiner Mutter, seinem Bruder, dessen frau und seinen drei Schwestern aus Moskau eingetroffen. Narischtin war einer der sonderbarsten Menschen, die ich je gekannt, und nie habe ich mehr über jemand gelacht, als über ihn. Er war der geborene Hanswurst, und wäre er nicht durch seine Geburt gewesen was er war, so hätte er sich durch seine wirklich komischen Talente ernähren und reich werden können. Es fehlte ihm dabei durchaus nicht an Beift; er hatte von allem reden hören und alles nahm in seinem Kopfe eine eigentümliche Gestalt an. Er war imstande, über irgend eine Kunst oder Wissenschaft Vorlesungen zu halten, gebrauchte technische Ausdrücke und sprach eine Diertelstunde, oder noch länger — und zuletzt verstand weder er selbst noch irgend ein anderer etwas von den zusammengeflickten Worten, die seinem Munde entströmten, bis endlich alle in lautes Cachen ausbrachen. Don der Geschichte sagte er 3. 3., er liebe die Geschichte nicht, in der Geschichten vorkamen, und eine aute Geschichte musse frei sein von Geschichten, die Geschichte werde sonst zum Phöbus. Auch über Politik sprach er unnachahmlich, und wenn er davon anfing, konnte auch der Ernsthafteste nicht widerstehen. Auch behauptete er, daß gut geschriebene Custsspiele meistens langweilig seien.

Kaum war er bei Hofe angestellt, als die Kaiserin seiner älteren Schwester befahl, sich mit einem gewissen Siniawin zu vermählen, der aus diesem Grunde uns als Kammerkavalier beigegeben wurde. Dieser Besehl traf das junge Mädchen wie der Blitz, denn sie heiratete diesen Menschen nur mit dem größten Widerwillen. Auch das Publikum nahm jene Heirat schlecht auf, deren ganze Schuld Schuwaloss trug, der Günstling der Kaiserin, der vor seiner Begünstigung eine zärtliche Neigung für das fräulein gehabt. Man behauptete, sie werde zu einer so schlechten Partie gezwungen, damit er sie aus dem Gesicht verliere. Es war dies eine wahrhaft tyrannische Cat; kurz, sie heiratete ihn, wurde schwindsüchtig und starb.

Ende September bezogen wir den Winterpalast. Der Hof litt damals so großen Mangel an Möbeln, daß dieselben Spiegel, Betten, Stühle, Tische und Kommoden, die wir im Winterpalast gebrauchten, uns in den Sommerpalast und von dort nach Petersburg, ja selbst nach Moskau solgten. Während des Transports wurde natürlich eine große Unzahl zerstoßen und zerbrochen, aber trothdem gab man sie uns, so daß es sast unmöglich war, sie zu benutzen. Da man jedoch eines besons deren Besehls der Kaiserin bedurste, um andere zu erhalten, und die Kaiserin meist schwer zugänglich oder völlig unzusgänglich war, so entschloß ich mich, nach und nach Kommoden und die unentbehrlichsten Möbel sowohl für den Winters als für den Sommerpalast von meinem eigenen Gelde zu kaufen. Wenn ich dann von einem Schloß ins andere übersiedelte, fand ich alles was ich brauchte ohne Mühe und ohne die Nachteile

des Transportes vor. Dies gefiel auch dem Groffürsten, und er tat für sein Jimmer dasselbe. In Oranienbaum, das dem Groffürsten gehörte, richteten wir sogar alles auf unsere Kosten ein. Um aber jeden Streit und jede Schwierigkeit zu vermeiden — denn Seine kaiserliche Hoheit, obschon sehr versschwenderisch in der Befriedigung seiner eigenen Caunen, war dies durchaus nicht in allem, was mich betraf, und im allgemeinen nichts weniger als freigebig — möblierte ich mein Jimmer ganz und gar auf meine eigenen Kosten aus, was ihn ausnehmend befriedigte.

Im Caufe des Sommers faste Madame Tschoglokoff eine so große und wahrhafte Zuneigung zu mir, daß sie nach unserer Rückkehr in die Stadt nicht ohne mich leben mochte und sich lang= weilte, wenn ich nicht in ihrer Nahe war. Der Grund dieser Zuneigung lag darin, daß ich die Aufmerksamkeiten ihres Herrn Gemahls nicht im geringsten erwiderte, was mir in den Augen seiner Frau ein gang besonderes Verdienst verschaffte. Sie empfing damals wenig Gesellschaft, immerhin aber mehr als ich, die ich meist allein mit Cesen beschäftigt war, d. h., wenn der Brokfürst nicht bereinkam, um mit großen Schritten im Zimmer auf und ab zu gehen und mit mir von Dingen zu reden, die wohl ihn interessierten, für mich aber nicht das ge= ringste Interesse hatten. Sein Auf= und Abgehen dauerte ge= wöhnlich ein bis zwei Stunden und wiederholte sich mehr= mals am Tage, während ich an seiner Seite bleiben, ihm aufmerksam zuhören und antworten mußte, bis meine Kräfte erschöpft waren. Und seine Bemerkungen hatten meist weder Hand noch fuß, häufig waren sie weiter nichts als kindische Einfälle. So erinnere ich mich, daß er während eines ganzen Winters mit dem Plane beschäftigt war, bei Branienbaum ein Custhaus in form eines Kapuzinerklosters bauen zu lassen, in welchem er, ich, sowie sein ganzer Hof Kapuzinerkutten tragen



Kaiserin Elisabeth

(Original im Herzogl. Anhalt. Schloss Zerbst.)



sollten. Er fand diese Urt von Unzug reizend und bequem. Jeder sollte einen Esel haben, und sollte abwechselnd diesen Esel austreiben, um Wasser und Lebensmittel in das sogenannte Kloster zu schaffen. Dabei schüttelte er sich vor Cachen über die herrlichen, amüsanten Wirkungen, welche seine Ersindung hervorbringen würde. Dann forderte er mich auf, eine Bleistiftsizze dieses schönen Werkes zu entwersen, und jeden Tag mußte ich etwas hinzusügen oder verändern. So entschlossen ich nun auch war, gefällig und geduldig gegen ihn zu sein, so gestehe ich doch offen, daß ich oft vor Cangeweile bei seinen Besuchen, Promenaden und Unterhaltungen beinahe umkam, denn diese waren von einer Abgeschmacktheit, wie ich nie etwas Aehnliches erlebt habe. Wenn er fort war, schien mir das langweiligste Buch die köstlichste Unterhaltung.

Mit dem Berbste begannen auch die Hofbälle und öffentlichen Bälle, die Auswahl der Toiletten und Maskenanzüge wieder bei Bofe. Graf Zacharias Czernitscheff kehrte nach Petersburg zurud. Da ich auf Grund unserer alten Bekannt= schaft immer sehr freundlich mit ihm verkehrte, hing es nur von mir ab, seine Aufmerksamkeiten diesmal zu deuten, wie es mir gefiel. Er debütierte damit, mir zu sagen, er finde, ich sei viel schöner geworden. Es war das erstemal in meinem Leben, daß mir jemand so etwas sagte, und es schmeichelte mir nicht wenig. Ja, ich tat mehr, ich besaß sogar die Butmütigkeit, zu glauben, daß er die Wahrheit sage. Bei jedem Ball machte er neue Bemerkungen derselben Urt. Eines Tages brachte mir die fürstin Bagarin eine Devise von ihm, der ich, als ich sie erbrach, es ansah, daß sie geöffnet und wieder ge= schlossen worden war. Der Zettel war wie gewöhnlich gedruckt, enthielt aber zwei sehr zärtliche, sehr gefühlvolle Verse. Nach dem Diner ließ ich mir ebenfalls verschiedene solcher Devisen bringen, suchte nach einem Spruch, welcher, ohne mich zu kompromittieren, auf jenen antwortete und fand bald einen solchen. Diesen steckte ich in eine eine Orange darstellende Devise und aab dieselbe der fürstin Gagarin, welche sie dem Brafen Czernitscheff einhändigte. Um folgenden Tag brachte sie mir wieder eine von ihm, aber diesmal fand ich darin ein Billett mit einigen Zeilen von seiner Hand. Ich antwortete sofort, und auf diese Weise befanden wir uns ploglich mitten in einer gang regelmäßigen, gang fentimentalen Korrespondenz. Als er beim nächsten Maskenball mit mir tanzte, flüsterte er mir ins Ohr, er habe mir tausend Dinge zu sagen, die er weder dem Dapier anvertrauen noch in eine Devise stecken könne, welche die fürstin Bagarin vielleicht in ihrer Tasche zerbräche oder unterweas verlore. Er bitte mich daber, ihm in meinem Zimmer, oder wo ich es sonst für passend halte, einen Augenblick Gehör zu schenken. Aber ich erwiderte ihm, dies sei gang unmöglich, weil meine Zimmer unzugänglich wären und ich sie ebensowenia verlassen könne. Darauf sagte er, er wolle sich, wenn es nötig sei, als Bedienter verkleiden, aber dies schlug ich ihm rund ab, und es blieb bei unserer in Devisen versteckten Korrespondenz. Schließlich aber abnte die fürstin Bagarin unser Beheimnis, grollte mir, daß ich sie als Ueberbringerin benutte und wollte feine Devisen mehr befördern.

## Elftes Kapitel.

Verunglückte Autschpartie. — Intrige Madame Cschoglotoffs. — Sergius Soltikoff erscheint häusiger als nötig bei Hose. — Man täuscht Cschoglotoff auf feine Weise. — Sergius Soltikoff erklärt nitr seine Liebe. — Aufenthalt mit ihm auf der Insel Cschoglotoffs. — Der Großfürft ahnt unser Verhältnis. — Er selbst ift in Fraulein Schastroff verliebt. — Aufenthalt in Oranienbaum. — Die Kaiserin lädt ums nach Kronstadt ein. — Ihre Besorgnis um uns. — Rückehr nach Oranienbaum. — Die Malerswitwe. — Abbruch der Untershandlungen mit Danemark. — Soltikoff laßt in seinem Benehmen gegen mich nach. — Anzeichen von Schwangerschaft.

So endete das Jahr 1751 und das folgende begann. Um Schlusse des Karnevals reifte Graf Czernitscheff zu seinem Regimente zurud. Einige Tage por seiner Abreise - es war an einem Sonnabend - mußte mir zur Aber gelassen werden. Um Mittwoch darauf lud Cschoglokoff uns nach seiner an der Newamundung gelegenen Insel ein, wo er ein Haus mit einem Saal in der Mitte und mehreren Zimmern an beiden Seiten besak. Meben diesem Hause hatte er verschiedene Autschbahnen einrichten lassen. Bei meiner Unkunft fand ich den Grafen Woronzow dort, der, als er mich fah, ausrief: ,21h! ich werde Sie fahren; ich habe nämlich einen prächtigen fleinen Schlitten für die Autschbahn machen lassen." Da er mich schon oft vor= ber gefahren hatte, nahm ich sein Unerbieten freudig an, und er ließ fogleich seinen Schlitten bringen. Darin befand fich ein fleiner Sessel, auf den ich mich setzte, während er sich hintenauf stellte; so glitten wir hinab. Allein in der Mitte des Abhanges war Graf Woronzow nicht mehr Herr des kleinen fahrzeugs, der Schlitten stürzte um, ich fiel heraus, und Graf Woronzow mit seinem sehr schweren und ungeschickten Körper auf mich oder vielmehr auf meinen linken Urm, an welchem mir vor vier Tagen zur Ader gelassen worden war. Wir erhoben uns und begaben uns zu fuß nach einem Hofschlitten, welcher auf die

Miederaleitenden wartete, um sie wieder nach dem Abfahrts= punkte zurückzubringen. Als ich aber mit der fürstin Bagarin, die mir mit Braf Iwan Czernitscheff gefolgt war, in diesem Schlitten faß, während dieser und Woronzow hintenauf standen, fühlte ich in meinem linken Urm eine brennende Bitze, deren Ursache ich mir nicht erklären konnte. Ich faßte sofort mit der rechten Hand in den Uermel meines Pelzes, um zu sehen, was es wäre, und als ich die hand wieder herauszog, war diese gang mit Blut bedeckt. Ich sagte den beiden Herren und der fürstin, mir scheine, meine Uder sei aufgesprungen, denn das Blut fließe heraus. Sofort ließen sie den Schlitten schneller fahren, und statt nach der Rutschbahn begaben wir uns nach Hause. Dort fanden wir niemand als einen Tafeldecker. legte meinen Delz ab, der Tafeldecker gab uns Essig, und Graf Czernitscheff übernahm das Umt des Chirurgen. Darauf verabredeten wir uns, zu keinem Menschen über dieses Albenteuer zu sprechen, und nachdem mein Urm verbunden war, kehrten wir alle zur Rutschbahn zurück. Den Rest des Ubends tanzte ich, souvierte und kam erst sehr spät nach Bause, ohne daß jemand ahnte, was mir begegnet war. Doch schmerzte mich jene Stelle am Urm fast einen Monat lang; allein auch dies verlor sich allmählich.

Während der Kastenzeit hatte ich einen heftigen Zwist mit Madame Tschoglokoff, und zwar aus folgenden Gründen. Meine Mutter lebte seit einiger Zeit in Paris. Der älteste Sohn des Generals Iwan keodorowissch Gleboff, welcher eben von dort zurücksehrte, überbrachte mir von ihr zwei Stücke sehr reichen und schönen Stoffes. Als ich sie im Beisein Skurins, der sie in meinem Toilettezimmer ausbreitete, ansah, entsuhr mir die Zemerkung, sie seien so schön, daß ich mich versucht fühlte, sie der Kaiserin anzubieten. Und wirklich wartete ich nur auf einen günstigen Augenblick, um mit Ihrer Majestät,

die ich nur fehr felten und noch dazu meist bei öffentlichen Belegenheiten fah, darüber zu sprechen. Da es ein Beschent sein sollte, welches ich ihr selbst zu geben mir vorbehielt, er= wähnte ich meine Absicht auch mit keinem Worte gegen Madame Tschoalokoff und verbot auch Skurin, jemand wiederzusagen, was mir in seinem Beisein entschlüpft war. Er jedoch hatte nichts Eiligeres zu tun, als es Madame Tschoglokoff schleunigst zu hinterbringen. Einige Tage darauf trat sie eines schönen Morgens zu mir ins Zimmer und sagte, die Kaiserin laffe mir für meine Stoffe danken, fie habe einen davon behalten und den andern schicke sie mir guruck. Ich fiel wie aus den Wolken als ich dies hörte und erwiderte: "Wie soll ich das verstehn?" Madame Tschoglokoff antwortete, da sie gehört, daß ich meine Stoffe für Ihre kaiserliche Majestät bestimmt habe, hätte sie sie gleich der Kaiserin überreicht. Im ersten 2lugenblick wurde ich so zornig, wie ich mich nicht be= finne, je gewesen zu sein. Ich stammelte — kaum vermochte ich zu sprechen - und sagte der Cschoglokoff, ich hätte mir ein besonderes Vergnügen daraus machen wollen, der Kaiserin die Stoffe zu überreichen, und nun beraube sie mich desselben, indem sie meine Stoffe ohne mein Wissen Ihrer faiserlichen Majestät überbringe. Sie könne doch meine Absichten nicht kennen, da ich nicht mit ihr davon gesprochen, und wenn sie davon wisse, so sei dies nur durch den Mund eines Domestiken, der seine Herrin verrate, die ihn täglich mit Wohlwollen überhäufe. Madame Tschoglofoff, die stets ihre eigenen Gründe hatte, behauptete, da es mir nicht gestattet sei, über irgend etwas selber mit der Kaiserin zu reden, habe sie mir den betreffenden Befehl der Kaiserin fundgetan, und meine Diener seien verpflichtet, alles, was ich sage, ihr zu hinterbringen: jener Mensch also habe nur seine Pflicht erfüllt und sie die ihrige, wenn sie ohne mein Wissen die von mir für die Kaiserin bestimmten Stoffe Ihrer Majestät überbracht habe. Alles sei gang in der Ordnung. Ich ließ sie reden, weil mich der Zorn stumm machte. Endlich entfernte sie sich. 211s sie fort war, begab ich mich in ein kleines Vorzimmer, wo sich gewöhnlich Skurin am Morgen aufhielt und wo sich meine Barderobe befand. Ich gab ihm eine derbe Ohrfeige und saate, er sei ein Verräter und der undankbarfte Mensch, da er Madame Tschoglokoff hinterbracht, wovon ich ihm zu sprechen verboten habe. Während ich ihn mit Wohltaten überhäufe, verrate er selbst meine unschuldigsten Worte; allein von diesem Tage an werde ich nichts mehr für ihn tun, sondern ihn fortjagen und ausprügeln lassen. Was er sich denn von seinem Derhalten verspreche? fragte ich ihn, denn ich bleibe immer was ich sei, während die Tschoalokoffs, gehaßt und verabscheut von allen, wie sie wären, schließlich seibst durch die Kaiserin weagejagt würden, die früher oder später gewiß ihre Dummheit und Unfähigkeit für die Stellung, welche fie nur durch die Intrige eines bosen Menschen erlangt, erkennen werde. Wenn er wolle, könne er ja gehen und wiedererzählen, was ich gesagt; für mich würde dies sicherlich keine folgen haben, aber was für ihn selbst daraus entstehe, werde er schon sehen. Bitterlich weinend stürzte mein Diener vor mir auf die Unie und bat mich mit aufrichtiger Reue um Verzeihung. Dies rührte mich und ich antwortete, nur sein fünftiges Betragen werde mir den Weg weisen, den ich hinsichtlich seiner einzuschlagen habe, und daß meine handlungen von den seinigen abhingen. Und da er ein intelligenter Bursche war, dem es nicht an Verstand fehlte, so hat er später nie sein Wort gegen mich gebrochen; im Gegenteil, ich erhielt stets Beweise des größten Eifers und der wahrhaftesten Treue von ihm, selbst unter den schwierigsten Umständen. Indes beklagte ich mich so viel ich nur fonnte bei jedermann über den Streich, den Madame Cichoglokoff mir gespielt, damit die Sache zu den Ohren der Kaiserin gelange. Diese dankte mir allerdings nur für meine Stoffe, als ich sie sah, aber aus dritter Hand erfuhr ich, daß sie die Urt, auf welche die Tschoglokoff verfahren, äußerst mißbilligte; und dabei blieb es.

Nach dem Ofterfeste bezogen wir den Sommerpalast. Schon seit einiger Zeit bemerkte ich, daß der Kammerherr Sergins Soltikoff sich häufiger als gewöhnlich bei Bofe sehen ließ. Er fam stets in Begleitung Ceon Narischfins, der alle durch seine schon oben geschilderte Originalität ergötte. Die fürstin Gagarin, welche ich sehr gern hatte und die sogar meine Der= traute war, konnte Sergius Soltikoff nicht ausstehen, der sich soviel als möglich bei den Tschoglokoffs einzuschmeicheln suchte. Da diese nun weder liebenswürdig, noch geistreich, noch unterhaltend waren, mußten wohl hinter seinen Bemühungen besondere Absichten verborgen liegen. Madame Cschoglokoff war damals gerade guter Hoffnung und daher oft unpäßlich. Da sie aber behauptete, ich unterhalte sie stets so vorzüglich, wünschte sie, mich so oft als möglich bei sich zu sehen. Unch Sergius Soltikoff, Ceon Narischkin, die fürstin Bagarin und noch viele andere besuchten sie gewöhnlich, wenn kein Konzert beim Groffürsten oder kein Theater bei Bofe mar. Zu jener Zeit fand Sergius ein eigentümliches Mittel, Cschoglokoff, den die Konzerte des Großfürsten schrecklich langweilten, obgleich er nie verfehlte, dabei zu sein, zu beschäftigen. Ich weiß nicht, auf welche Weise er in dem schwerfälligen, aller Phantasie und alles Geistes baren Menschen eine leidenschaftliche 27ei= gung zum Verfertigen von Versen zu wecken vermochte, die übri= gens ohne Sinn und Verstand waren. Nachdem wir dies entdeckt hatten, baten wir Tschoglokoff jedesmal, wenn wir ihn los sein wollten, ein neues Gedicht zu machen. Dann setzte er sich bereitwilligst in eine Ece des Simmers, meist in die Nähe des Ofens, und beschäftigte sich mit der Abfassung des Gedichtes, was den ganzen Abend ausfüllte. Man war darüber entzückt und ermunterte ihn fortwährend zu neuen Teistungen. Teon Narischkin setzte dann seine Tieder in Musik und sang sie mit ihm. Unterdessen konnten wir uns ungestört unterhalten und sagen, was wir wollten. Ich besaß einen dicken Band von diesen Gedichten, weiß aber nicht, was daraus geworden ist.

Bei einem jener Konzerte ließ Sergius Soltikoff durchblicken, was die Ursache seiner Aufmerksamkeiten gegen mich war. Ich antwortete ihm zuerst nicht, als er aber immer wieder über denselben Gegenstand zu sprechen begann, fragte ich ihn, was er sich denn eigentlich davon verspreche? Darauf entwarf er ein ebenso glänzendes als leidenschaftliches Bild des höchsten Blückes. Ich erwiderte: "Und Ihre frau, die Sie erst vor zwei Jahren aus Ceidenschaft geheiratet und in die Sie, wie man fagt, bis zum Wahnsinn verliebt sind, ein Gefühl, welches sie mit gleicher Glut erwidert, was wird sie dazu sagen?" Hierauf bemerkte er nur: nicht alles sei Bold, was glänze, und er büße schwer für einen Augenblick der Verblendung. Ich tat dennoch, was in meinen Kräften stand, ihn auf andere Ge= danken zu bringen; gutmütig, wie ich war, glaubte ich, daß mir dies gelinge - er tat mir leid. Schließlich aber erhörte ich ihn doch. Er war schön wie der Tag, und niemand kam ihm an dem großen Hofe der Kaiserin, geschweige denn an unserm kleinen gleich. Es fehlte ihm weder an Geift, noch an jener Gewandtheit in Kenntniffen, Benehmen und Rücksichten, welche die große Welt, besonders aber das Hofleben, verleiht. Er war sechsundzwanzig Jahre alt; kurz, Geburt und manche andere Eigenschaften machten ihn zu einem glänzenden Kavalier. Seine Sehler wußte er geschickt zu verbergen, deren größte seine Meigung zur Intrige und sein Mangel an Grundsätzen waren. Doch noch während des ganzen frühlings und eines Teils des

Sommers widerstand ich seinem Drängen, und obgleich ich ibn fast täglich sah, änderte ich mein Benehmen gegen ihn nicht. Ich verkehrte mit ihm, wie mit einem jeden, sah ihn nur in Begenwart des Hofes oder wenigstens mehrerer Der= sonen meiner Umgebung. Eines Tages kam mir sogar der Bedanke, mich seiner endlich zu entledigen, indem ich ihm furzwea saate, er komme übel an, und hinzufügte: "Was wissen Sie denn? vielleicht gehört mein Berg schon einem Aber diese Worte, statt ihn zu entmutigen, be= andern ?" wirkten gerade das Gegenteil, und er wurde immer leiden= schaftlicher. Don meinem lieben Gemahl war bei alledem nie die Rede, weil es eine ausgemachte Sache war, daß selbst die, in welche er verliebt war, ihn nicht liebenswert fanden; und verliebt war er fortwährend, ja er machte sozusagen allen Frauen den Hof; nur die, welche seinen Namen trug, war von seiner Beachtung ausgeschlossen.

Um diese Zeit lud uns Tschoglokoff zu einer Jagd auf seine Insel ein. Wir begaben uns in einer Schaluppe dorthin; unsere Pferde hatten wir vorausgeschickt. Gleich nach unserer Unkunft bestieg ich das meinige, um die Hunde abzuholen. Da paßte Sergius den Augenblick ab, wo die andern mit der Derfolgung der Hasen beschäftigt waren, um sich mir zu nähern und mich von seinem Cieblingsthema zu unterhalten. Aufmerksamer als gewöhnlich hörte ich ihm diesmal zu, wäh= rend er mir die Grundzüge des Planes, den er sich ausgedacht, um wie er sagte, das Blück in ein tiefes Beheinnis zu büllen, in den glühendsten farben schilderte. Ich schwieg, und er machte sich mein Schweigen zunute, um mir zu versichern, daß er mich leidenschaftlich liebe, und mich zu bitten, ich solle ihm zu glauben gestatten, daß er mir wenigstens nicht gleichgültig sei. Darauf erwiderte ich, ich könne ihn nicht hindern, sich seinen Phantasien hinzugeben. Endlich stellte er Vergleiche

Katharina II.

zwischen sich und andern Personen des Hoses an und drängte mich zu dem Geständnis, daß er gewiß diesen vorzuziehen sei, woraus er dann schloß, ich bevorzuge ihn wirklich. Ich lachte über seine Unmaßung, aber im Grunde meines Herzens mußte ich mir gestehen, daß er mir sehr gefalle. Nachdem wir uns anderthalb Stunden lang auf diese Weise unterhalten, forderte ich ihn auf, sich zu entsernen, weil ein so langes Gespräch Verdacht erregen könne. Er aber entgegnete, er werde sich nicht früher entsernen, als bis ich ihm gesagt, daß er mir gesalle, worauf ich antwortete: "Ja, ja, aber gehen Sie!"
"Ich werde es mir gesagt sein lassen!" rief er und gab seinem Pferde die Sporen, doch ich entgegnete schnell: "Nein, nein!"
und er wiederholte: "Ja, ja!" So trennten wir uns.

Nach dem Bause Tschoglokoff zurückgekehrt gingen wir soaleich zum Souper. Während desselben erhob sich ein heftiger Sturm, der die Wellen des Meeres so hoch peitschte, daß sie die Treppenstufen des Bauses umspülten, und die gange Insel mehrere fuß tief unter Wasser stand. Wir waren daber genötigt, auf der Besitzung Tichoglokoffs zu bleiben, bis Sturm und Wellen sich gelegt hatten, was erst gegen Morgen zwischen zwei und drei Uhr eintrat. Während dieser Zeit sagte mir Sergius unter andern Bemerkungen dieser Urt, der himmel sogar begünstige ihn heute und ließe ihn länger als sonst meinen Unblick genießen. Er hielt sich schon für überaus glück-Ich dagegen war es nicht. Tausend Befürchtungen quälten meinen Beift, und meiner eigenen Empfindung gufolge war ich an jenem Tage mürrisch und unzufrieden mit mir selbst. Ich hatte geglaubt, seine Gedanken so wie die meinigen lenken und meistern zu können, aber wie bald mußte ich einsehen, daß dies sehr schwer, wo nicht ganz unmöglich war.

Zwei Tage später teilte mir Sergius Soltikoff mit, ein Rammerdiener des Großfürsten, ein Franzose namens Bresson,

habe ihm erzählt, Seine kaiserliche Hoheit hätte geäußert: "Sergius Soltikoff und meine frau täuschen Tschoglokoff, machen ihn glauben was sie wollen und lachen dann über ihn." Und an dieser Bemerkung des Großfürsten war in der Tat etwas Wahres. Ich riet daher Sergius, künstig etwas vorssichtiger zu sein. Einige Tage darauf bekam ich eine schlimme Halsentzündung mit starkem sieber, die drei Wochen dauerte. Während dieser Zeit schickte die Kaiserin die fürstin Kurakin zu mir, die ich zu ihrer damals stattfindenden Vermählung mit dem fürsten Tabanoff schmücken sollte. Sie setzte sich zu diesem Zweck im Brautkleide mit großem Reifrock auf den Rand meines Vettes und ich versuchte, so gut ich konnte, ihren Haarputz zu vollenden. Da aber Madame Tschoglokoff sah, daß ich es nicht imstande war, forderte sie die Dame auf, mein Vett zu verlassen und beendete selbst die Frisur.

Der Großfürst war damals in Fräulein Marta Isajewna Schasiroff verliebt, welche mir die Kaiserin vor kurzem 3112 gleich mit ihrer älteren Schwester Unna Isajewna beigegeben hatte. Sergius Soltikoff, ein Dämon in Intrigen, ließ sich mit den beiden Damen ein, um zu erfahren, was der Großsfürst zu den beiden Schwestern über ihn sage, was er sich dann zunutze zu machen gedachte. Die Mädchen waren arm, ziemlich einfältig, sehr interessiert und wurden wirklich nach kurzer Zeit äußerst vertraut mit ihm.

Unterdessen gingen wir nach Oranienbaum, wo ich wieder täglich ausritt und mit Ausnahme der Sonntage nur Männersfleider trug. Tschoglokoff und seine Frau waren sanst wie die Lämmer geworden. In Madames Augen besaß ich ein neues Verdienst: ich liebte nämlich eins ihrer Kinder sehr, liebkoste es oft, machte ihm Kleider und schenkte ihm Gott weiß was für Spielzeug und allerlei Tand. Die Mutter war in den Knaben rein vernarrt, der indes später ein Taugenichts

wurde und sich wegen seiner Streiche eine fünfzehnjährige festungshaft zuzog. Sergius Soltikoff war der freund, Vertraute und Ratgeber der Tschoalokoffs geworden. Wie aber konnte ein Mensch, der gesunden Menschenverstand hatte, sich der Qual unterwerfen, das unsinnige Geschwätz von zwei hochmütigen, anmakenden und egoistischen Narren den ganzen Tag lang anzuhören, ohne daß er ein großes Interesse dabei gehabt hätte? Man ahnte, man sette voraus, was ihn dazu bewog, und das Berücht gelangte nach Peterhof zu den Ohren der Kaiserin. Mun geschah es damals sehr häufig, daß Ihre Majestät, wenn sie Cust hatte zu schelten, nicht immer ihren Zorn direkt gegen das richtete, was ihn mit Recht hatte erregen können, sondern den Vorwand dazu von einer Seite hernahm, von der man es am wenigsten erwartete. In Oranienbaum war unser ganzer Hof, Berren sowohl wie Damen, übereingekommen, sich für den Sommer Unzuge von derselben farbe machen zu lassen, oben grau und unten blau, mit einer Jacke aus schwarzem Samt und ohne jegliche Garnitur. Eine solche Gleichförmiakeit war uns in mehr als einer Hinsicht beguem. Und diese Kleidung mußte diesmal herhalten! Besonders aber klammerte man sich an die Tatsache, daß ich stets im Reitkleide gehe und in Deterhof als Berr reite. Endlich, an einem Galatage, sagte die Kaiserin zu Madame Tschoglokoff, nur diese Urt des Meitens sei schuld, daß ich keine Kinder bekomme, und mein Unzug wäre unschieklich; wenn sie reite, so wechsele sie ihre Kleidung. Darauf erwiderte Madame Cschoglokoff, daß ich keine Kinder bekame, sei eine gang andere Frage. Kinder könnten nicht ohne Ursache kommen, und obgleich Ihre kaiserlichen Hoheiten seit dem Jahre 1745 verheiratet seien, so existiere eine solche Ursache doch bis jest noch nicht. Mun schalt Ihre Majestät Madame Tschoglokoff und bemerkte, es sei einzig und allein ihre Schuld, daß sie

vernachlässige, die dabei interessierten Personen hinsichtlich dieses Punktes zu ermahnen. Ueberhaupt zeigte sie sich sehr verstimmt und fügte hinzu, ihr Gemahl sei eine Schlasmüte, die sich von Rotmasen leiten lasse.

Alles dies wurde binnen vierundzwanzig Stunden den Dertrauten der Cschoglokoffs wiedererzählt. Bei dem Worte Rot= nasen schneuzten die Rotmasen sich, und in einer von diesen Rohnasen abgehaltenen Beratung wurde beschlossen, daß in strenger Befolgung der Gefühle Ihrer Majestät Sergius Soltikoff und Ceon Narischkin eine scheinbare Unanade seitens Tichoglokoffs erleiden sollten. Sie entfernten sich denn auch angeblich wegen Krankheit ihrer Verwandten auf drei Wochen oder einen Monat, um die dumpf umlaufenden Berüchte gum Schweigen zu bringen. Bleich Tags darauf reiften sie ab, um sich für einige Zeit in den Schoß ihrer familien zurückzuziehen. Bleichzeitig änderte auch ich schleunigst meinen Unzug; auch die Uniform der andern war jett nutlos geworden. Uebrigens setzte ich meinen Verkehr mit den Tschoglokoffs fort, obschon ich schreckliche Cangeweile dabei empfand. Die beiden Chegatten bedauerten die Abwesenheit der beiden Haupthelden ihres Kreises sehr — und ich war wahrhaftig nicht anderer Meinung. Sergius Soltikoffs Abwesenheit 30g sich in die Känge. Währenddessen lud uns die Kaiserin ein, von Oranien= baum zu ihr nach Kronstadt zu kommen, da in ihrer Begenwart das Wasser in den Kanal Peters I. gelassen werden sollte, den dieser begonnen und der soeben vollendet worden war. Sie selbst war uns nach Kronstadt vorangeeilt. Die 27acht nach ihrer Unkunft war sehr stürmisch, und da Ihre Majestät glaubte, wir befänden uns während des Sturmes auf dem Meere, war sie sehr unruhig. Sie brachte die ganze Nacht in großer Besorgnis zu, bald schien es ihr, als wenn ein Schiff, welches sie von ihren fenstern aus mit den Wellen fampfen

fab, die Jacht sein konnte, auf der wir uns befanden, bald wandte sie sich aus Verzweiflung um Beistand an die Reli= aufen, die sie immer an ihrem Bett hatte, trua dieselben ans Senster und bewegte sie nady einer dem mit den Wellen fämpfenden Schiff entgegengesetzten Richtung. Mehrmals rief sie aus, wir wurden sicherlich untergeben, und das fei ihre Schuld, weil wir gewiß, nachdem sie uns vor furzem getadelt, aleich nach der Unfunft der Jacht abaesegelt seien, um ihr einen Beweis unserer Ergebenheit zu geben. Aber in Wirklichkeit fam die Jacht erst nach dem Sturme in Oranienbaum an, so daß wir erst am Machmittag des folgenden Tags an Bord gingen. Wir blieben drei Tage und Nächte in Kron= stadt, währenddessen die feierliche Einsegnung des Kanals stattfand und man das Meer zum ersten Male einließ. Um Nachmittag war großer Ball. Die Kaiserin wollte in Kronstadt bleiben, um das Waffer wieder abfließen zu sehen, allein sie verließ es schon am dritten Tage, ohne daß man den Abfluß hätte bewirken können. Der Kanal wurde seit jener Zeit nicht wieder trocken gelegt, bis ich während meiner Regierung die Dampfmühle errichten ließ, welche ihn entleert. 2lugerdem ware es auch unmöglich gewesen, da der Boden des Kanals tiefer liegt als das Meer, was damals nicht in Betracht gezogen wurde.

Don Kronstadt kehrte jeder nach Hause zurück; die Kaiserin nach Peterhof, wir nach Oranienbaum. Tschoglokoff verslangte und erhielt die Erlandnis, sich für einen Monat auf eins seiner Güter zu begeben. Während seiner Abwesenheit war seine Frau Gemahlin aufs eifrigste bemüht, die Veschle der Kaiserin buchstäblich auszuführen. Junächst hatte sie unzählige Veratungen mit Vresson, dem Kammerdiener des Großfürsten. Dieser fand in Oranienbaum eine hübsche Malerswitwe namens Groot, aber es vergingen einige Tage, ehe es gelang, sie zu

überreden, und ihr, ich weiß nicht was, zu versprechen und sie über das, was man von ihr wollte und wozu sie sich hergeben sollte, aufzuklären. Bierauf murde Breffon beauftragt, Seine faiserliche Hoheit mit dieser jungen und schönen Witwe bekannt zu machen. Gleichzeitig bemerkte ich deutlich, daß Madame Tschoglokoff sich in einer gewissen Aufregung befand, nur wußte ich nicht weshalb, bis endlich Sergius Soltikoff aus seinem freiwilligen Exil gurudfehrte und mir nach und nach zu verstehen gab, um was es sich handelte. Endlich, mit vieler Mühe, erreichte Madame Tichoglokoff ihren Swed, und als sie sich dieser Tatsache vergewissert hatte, benachrichtigte fie die Kaiferin, daß ihre Wünsche erfüllt seien. Sie hoffte, für ihre Mühe reichlich entschädigt zu werden, täuschte sich aber gründlich, denn sie erhielt nichts. Allein sie tröstete fich damit, daß sie behauptete, das Reich sei ihr zu großem Dank verpflichtet. Kurg darauf kehrten wir in die Stadt zurück.

Um jene Zeit gelang es mir, den Großfürsten zum Abbruch der Unterhandlung mit Dänemark zu bewegen. Ich erinnerte ihn an die Ratschläge des Grafen Bernis, der schon wieder nach Wien-zurückgekehrt war. Der Großfürst folgte mir und befahl, die Unterhandlungen abzubrechen, ohne etwas abzuschließen, was denn auch geschah. Nach einem kurzen Aufentshalt im Sommerpalast bezogen wir den Winterpalast.

Ich glaubte damals zu bemerken, daß Sergius Soltikoff anking, sich weniger um mich zu bekümmern, daß er zerstreut, mitunter albern, anmaßend und ausgelassen war. Dies quälte mich und ich sagte es ihm. Er antwortete mir mit banalen Ausreden, behauptete, ich verstehe die außerordentliche Geschicklichkeit seines Benehmens nicht zu würdigen. Er hatte recht, denn ich fand dasselbe sehr sonderbar. Einem Besehle zusolge bereiteten wir uns zur Reise nach Moskau vor. Um

14. Dezember 1752 reisten wir von Petersburg ab, wo Sergius Soltikoff noch einige Wochen verweilte. Ich verließ Petersburg mit leichten Unzeichen, daß ich guter Hoffnung sei. Da wir aber sehr schnell Tag und Nacht reisten, verschwanden diese auf der letten Station vor Moskau unter heftigen Ceibschmerzen. Nach der Unkunft in Moskau konnte ich nicht mehr im Zweisel darüber sein, daß eine unzeitige Geburt stattgesfunden hatte. Madame Tschoglokoff, die eben von ihrem siebenten und letten Kinde entbunden worden war, war in Petersburg zurückgeblieben, folgte uns aber, nachdem sie sich erholt, ebenfalls nach Moskau.

## Zwölftes Kapitel.

Befchränkter Aufenthalt in Moskau — Ein Lieblingsprojekt der Cschoglokoff.

— Sie macht mir verstedte Vorschläge in bezug auf Sergius Soltikoff — Candaufenthalt. — Die Keier des Arönungstages Elisabeths. — Die Kaiserin behandelt uns mit großer Kälte. — Duell Jadyarias Czernischeffis mit Oberst Ceontiess. — Ich bin von neuem guter hoffnung. — Jehlgeburt — Trinkgelage des Großfürsten. — Seine Ohnmacht über seine Zechgenossen. — Eine Hinrichtung. — Wahnsinn mehrerer Personen des hofes

Man hatte uns in Moskau einen aus Holz gebauten flügel eingeräumt, der erst während des Herbstes fertig geworden war, so daß das Wasser an dem Gebälk niederlief und alle unsere Jimmer an großer keuchtigkeit litten. Dieser klügel bestand aus zwei Teilen, deren jeder fünf bis sechs große Jimmer enthielt. Die nach der Straße liegenden waren für mich, die Hinterzimmer für den Großfürsten bestimmt. Meine Kammermädchen und Kammerfrauen samt ihren Dienerinnen wurden in meinem Toilettenzimmer untergebracht, so daß nicht weniger als siebzehn krauen und Mädchen eine Stube bes

wohnten, einen Raum, der freilich drei große Senster hatte, aber keinen Ausgang, als nach meinem Schlafzimmer, welches sie alle Augenblicke passieren mußten. Natürlich war eine solche Einrichtung weder für sie noch für mich angenehm. Dennoch waren wir genötigt, diese Unbequemlichkeit, dergleichen mir nie zuvor begegnet, zu ertragen. Dazu befand sich ihr Speisezimmer in einem meiner Porzimmer. Da ich frank war, als ich in Moskau ankam, ließ ich, um der eben erwähnten Unbequemlichkeit abzuhelfen, einige spanische Wände in mein Schlafzimmer feten, vermittelft welchen ich dasselbe in drei Teile teilte. Doch half dies so gut wie gar nichts, weil die Turen sich unausgesetzt öffneten und schlossen, was unvermeidlich war. Um zehnten Tage endlich besuchte mich die Kaiserin, und als sie dies fortwährende Behen und Kommen bemerkte, ging sie ins Mebenzimmer und sagte meinen Damen: "Ich werde Ihnen einen andern Ausgang machen lassen als den durch das Schlafzimmer der Großfürstin." Aber was tat sie? Sie befahl, das Zimmer, in dem siebzehn Personen bereits mit Mühe untergebracht waren, noch um ein fenster fleiner zu machen, um dadurch einen Korridor zu gewinnen. Die Sensterwand wurde durchbrochen und eine Treppe angebracht, die direkt auf die Strafe führte. Unter den fenstern errichtete man Aborte, und auch wenn sie zum Diner gingen, mußten die frauen die Straße passieren. Kurz, diese Unordnung war sehr schlecht, und ich munderte mich, daß diese siebzehn frauen, zusammengepackt und öfters krank, nicht von einer Hautkrankheit ergriffen wurden. Und dies alles neben meinem Schlafzimmer, das noch obendrein von Ungeziefer jeder Urt wimmelte, so daß ich am Schlafen gehindert wurde.

Endlich, nachdem sie sich von ihrem Wochenbett erholt, kam Madame Cschoglokoff in Moskau an und einige Tage später auch Sergius Soltikoff. Da Moskau sehr groß ist und jeder

weit vom andern entfernt wohnt, benutte er diese Belegenheit, um die Verminderung seiner erdichteten oder wirklichen Bemühungen bei Hofe zu verbergen. für mich war dies sehr schmerzlich, aber er führte stets so gewichtige Brunde an, daß mein Bedenken schwand, sobald ich ihn gesehen und gesprochen hatte. Um die Zahl seiner feinde zu verringern, verabredeten wir miteinander, daß ich dem Brafen Bestuscheff etwas fagen ließ, was ihm die Hoffnung geben konnte, daß ich ihm weniger fernstehe als bisher. Ich beauftragte mit dieser Botschaft einen gewissen Bremse, der in Dechlins holsteinscher Kanglei angestellt war und den Grafen Bestuscheff häufig besuchte. Er übernahm meinen Auftrag mit größter Bereitwilligfeit und sagte, der Kanzler sei aufs höchste erfreut gewesen, habe erklärt, ich möge mich so oft ich wolle an ihn wenden und wenn er mir nütlich sein könne, bitte er mich, ihm einen sichern Verbindungsweg anzugeben, vermittels dessen wir uns gegen= seitig mitteilen könnten, was wir auf dem Bergen hätten. Ich verstand seine Absicht und antwortete Bremse, ich werde mir die Sache überlegen. Dann sprach ich mit Sergius Solti= foff davon, und wir beschlossen sofort, daß er selbst zum Kanzler gehen solle, was er kurz nach seiner Unkunft unter dem Dorwande eines Besuchs leicht tun konnte. Der Allte empfing ihn aufs beste, unterhielt sich mit ihm sehr vertraulich über die innern Ungelegenheiten unseres Bofes, über die Dummheit der Tichoglokoffs und bemerkte unter anderm: "Ich weiß, daß Sie ihr Vertrauter sind, weiß aber auch, daß Sie sie ebenso aut als ich kennen, denn Sie sind ein Mann von Beift." hierauf sprach er mit ihm von mir und meiner Lage, als hätte er selbst täglich in meinem Zimmer gewohnt, und fügte hinzu: "In Unerkennung des Wohlwollens, welches die Großfürstin mir entgegenbringt, werde ich ihr einen kleinen Dienst erweisen, der, wie ich glaube, ihr sehr willkommen

sein wird. Ich werde ihr die sanste Madame Wladislawa wiedergeben, und sie kann mit ihr machen, was ihr gefällt. Sie soll sehen, daß ich kein solcher Werwolf bin, wie man mich innner in ihren Augen hingestellt hat. Kurz, Sergius Soltikoff kehrte sehr befriedigt von seiner Audienz und seinem Manne zurück, der ihm selbst ebenso verständige als nützliche Ratschläge gegeben. Alles dies beförderte unser Einverständnis, ohne daß jemand die geringste Ahnung davon hatte.

Um diese Zeit nahm Madame Tschoglokoff, welche fort= während ihr Lieblingsprojekt, über die Thronfolge zu wachen, im Kopfe hatte, mich eines Tages beiseite und sagte: "Bören Sie mich an, ich muß gang aufrichtig mit Ihnen sprechen." Natürlich öffnete ich Augen und Ohren. Mit einer langen Einleitung nach ihrer Urt begann sie denn über ihre Unhänglichfeit an ihren Gemahl, ihre Einsicht über das, was sein und nicht sein muffe, damit man sich liebe, und die ehelichen Bande erleichtere, zu reden. Dann plötlich anderte fie ihren Con und saate: zuweilen gebe es allerdings Verhältnisse von höherem Interesse, welche eine Ausnahme von der Regel not= wendig machten. Ich ließ sie reden, soviel sie wollte, ohne sie zu unterbrechen, da ich nicht wußte, was der Zweck ihrer Auseinandersetzung war und mich das Banze überraschte. Es war mir außerdem nicht flar, ob sie mich in einen Hinterhalt locken wollte, oder aufrichtig zu mir sprach. Während ich insgeheim diese Betrachtungen anstellte, fuhr sie fort: "Sie werden sehen, wie groß meine Liebe zu meinem Daterlande ist und wie ernst ich es meine. Ich zweifele nicht, daß Sie eine Person am Hofe besonders gern seben. 3ch lasse Ihnen die Wahl zwischen Sergius Soltikoff und Ceon Narischkin; irre ich nicht, so ist es der lettere." - Ich aber rief rasch: "Nein, nein, gewiß nicht!" - Sie erwiderte: "Nun gut, ist er es nicht, so ist es unzweifelhaft der andere." - Darauf antwortete ich nicht, und sie fuhr fort: "Sie sollen sehen, daß ich es nicht bin, die Ihnen Schwierigkeiten machen wird." — Ich indes spielte die Einfältige in einem Grade, daß sie mich schließlich schalt.

Nach Oftern begaben wir uns aufs Cand. Um dieselbe Zeit schenkte die Kaiserin dem Großfürsten Liberita und mehrere andere Güter, die vierzehn bis fünfzehn Werst von Moskau entfernt lagen. Allein ehe sie diese neuen Besitzungen Seiner kaiserlichen Hoheit besuchte, feierte sie in Moskau am 25. April den Jahrestag ihrer Krönung. Man meldete uns, sie habe befohlen, das Zeremoniell folle ganz dasselbe sein, wie es am wirklichen Krönungstage beobachtet worden war, und wir waren sehr neugierig darauf. Um Abend vorher begab sie sich in den Kreml, um dort die Macht zu verbringen, während wir in dem Holzpalast an der Sloboda blieben und den Befehl erhielten, zur Messe in die Kathedrale zu kommen. Um neun Uhr morgens verließen wir den Holzpalast in Staatskarossen, neben welchen Cafaien zu fuß hergingen, durchzogen im Schritt gang Moskau — eine Strecke von sieben Werst — und stiegen dann vor der Kirche aus. Gleich darauf langte die Kaiserin mit ihrem Gefolge an. Sie trug die kleine Krone auf dem Haupte, und der faiserliche Mantel wurde wie gewöhnlich von den Kammerherren getragen. Sie begab sich zu ihrem Plat in der Kirche - furz, in allem war nichts Außerordentliches, was nicht bei jedem andern feste ihrer Regierung ebenso ge= wesen wäre. In der Kirche herrschte eine abschouliche feuchte Kälte, wie ich sie niemals so heftig empfunden habe. Ich war in meinem tiefausgeschnittenen Hoffleide gang blau und starr vor frost, so daß mir die Kaiserin sagen ließ, ich solle doch einen Tobelpelgkragen umhängen, aber ich hatte keinen solchen bei mir. Sie selbst ließ sich ihre eigenen Delze herbeiholen und nahm einen davon um. Dabei sah ich noch einen andern in

dem Kaften liegen und dadite, fie werde mir denfelben schicken, aber ich täuschte mich: sie ließ ihn wieder fortnehmen. Dies schien mir ein ziemlich starkes Zeichen von Unanade. Endlich perschaffte mir Madame Tschoalokoff, welche sah, daß ich vor Kälte zitterte, ich weiß nicht woher, ein seidenes Taschen= tuch, das ich um meinen Hals band. Um Schluß der Messe und der Predigt verließ die Kaiserin die Kirche, wobei wir es für unsere Oflicht bielten, ihr zu folgen; allein sie ließ uns fagen, wir könnten nach Bause guruckkehren. Mun begriffen wir, daß sie allein auf dem Throne zu dinieren beabsichtigte und hierin das Zeremoniell des Krönungstages beobachtet werden sollte, an welchem sie ebenfalls allein gespeist hatte. Unsgeschlossen von diesem Diner, kehrten wir zurud, wie wir gekommen waren: in großer feierlichkeit, unsere Bedienten gu Sug, und legten so im gangen vierzehn Werst guruck, indem wir, por Kälte erstarrt und vor Hunger fast sterbend, Moskau von einem Ende zum andern durchzogen. Wenn die Kaiserin während der Messe sehr schlechter Caune zu sein schien, so entließ sie uns jetzt in nicht viel heiterer Stimmung, mit dem Beweise eines so wenig erfreulichen Mangels an Aufmerkfamfeit - um nicht mehr zu sagen. Bei jedem andern großen feste, wo sie auf dem Throne dinierte, hatten wir die Ehre gehabt, mit ihr zu speisen, diesmal indes entließ sie uns öffentlich. Unterwegs teilte ich dem Großfürsten, mit dem ich allein im Wagen saß, meine Meinung darüber mit, worauf er erflärte, er werde sich beschweren. Nach meiner Rückfehr flagte ich Madame Cschoglokoff, starr von Kälte und erschöpft, wie ich war, daß ich mich erfältet habe. Tags darauf war Ball im Holzpalast, aber ich gab mich für frank aus und ging nicht hin. Der Großfürst seinerseits schickte in der Cat über die Sache ich weiß nicht was für eine Botschaft an die Schuwaloffs, worauf sie ihm irgend welche befriedigende Unt=

wort zugehen ließen — dann war nicht weiter die Rede davon.

Etwa um dieselbe Zeit erfuhren wir, daß Zacharias Czernitscheff und der Oberst Nikolaus Ceontieff sich im Bause Roman Woronzows beim Spiel erzürnt, mit dem Degen in der hand gefochten hätten und daß Graf Czernitscheff eine gefährliche Verwundung am Kopfe erhalten habe. Sein Zustand war so be= denklich, daß man ihn nicht aus dem Hause Roman Woron= zows hatte fortschaffen können. Er blieb also dort, befand sich sehr schlecht und es war die Rede davon, ihn zu trepanieren. Mich persönlich betrübte dies sehr, denn ich besaß eine große Zuneigung zu ihm. Ceontieff wurde auf Befehl der Kaiserin verhaftet. Durch dieses Duell wurde die gange Stadt in Intrigen verwickelt, wegen der außerordentlich gablreichen Der= wandtschaft der beiden Begner. Ceontieff war der Schwieger= sohn der Gräfin Rumiangoff und ein sehr naher Verwandter der Panins und Kurafins. Aber auch sein Begner hatte Der= wandte, freunde und Beschützer. Der Vorfall ereignete sich im Hause des Grafen Roman Woronzow und der Kranke befand sich bei ihm. Endlich jedoch schwand die Befahr; die Sadje wurde beigelegt und vergeffen.

Im Caufe des Monats Mai stellten sich wieder Unzeichen von Schwangerschaft bei mir ein. Wir begaben uns nach Ciberitza, dem Gute des Großfürsten, zwölf bis vierzehn Werst von Moskau entsernt. Das steinerne Haus, welches fürst Menschiebsf früher dort errichtet hatte, war verfallen. Wir konnten es daher nicht bewohnen, und man schlug Zelte für uns auf. Morgens zwischen zwei und drei Uhr wurde mein Schlaf von den Hammerschlägen und dem Cärm unterbrochen, den man beim Bau eines hölzernen slügels machte, welcher in aller Eile, so zu sagen zwei Schritte von unsern Zelten errichtet wurde, damit wir wenigstens während des Restes des Sommers eine Wohnstätte hätten. Später gingen wir meist auf

die Jagd oder spazieren, aber ich ritt nicht mehr, sondern fuhr im offenen Wagen.

Kurg por dem Deterstage fehrten wir nach Moskan gurud. Ich war damals so schlafmude, daß ich jeden Tag bis Mittag schlief und nur mit Mühe zum Diner geweckt werden konnte. Die feier von St. Peter ging wie gewöhnlich vor sich: ich fleidete mich an, war bei der Messe, beim Diner, beim Ball und beim Souper zugegen. Tags darauf indes fühlte ich Schmerzen im Krenz. Madame Tichoglokoff ließ sofort die Hebamme kommen, die mir die vorzeitige Geburt vorher= saate, die während der Nacht stattfand. Ich mochte wohl zwei oder drei Monate guter Hoffnung gewesen sein. Dreizehn Tage lang schwebte ich in Lebensgefahr, da man fürchtete, ein Teil der Nachgeburt sei zurückgeblieben, bis endlich am vierzehnten Tage dieselbe von selbst ohne Unstrengung und Schmerzen abging. Wegen dieses Vorfalls mußte ich mein Zimmer fechs Wochen lang während einer unerträglichen Bitze büten. Während dieser Zeit meiner Krankheit langweilte ich mich tödlich. Meine ganze Gesellschaft bestand in Madame Tschoglokoff - die noch dazu schr selten zu mir kam -- und einer fleinen Kalmückin, welche ich fehr gern hatte, weil fie äußerst anmutig war. Ich weinte oft vor Cangeweile. Was den Großfürsten betraf, so hielt er sich meist in seinen Zimmern auf, wo einer seiner Kammerdiener namens Karnowitsch, ein Ufrainer und ebenso großer Narr als Trunkenbold, ihn nach Kräften unterhielt, indem er ihm Spielfachen, Wein und ftarte Betränke brachte, so viel er nur konnte. Tschoglokoff, den überhaupt alle täuschten und an der Rase herumführten, wußte natürlich davon nichts. Doch während der geheimen nächt= lichen Bacchanalien des Groffürsten mit seinen Kammerbe= dienten, unter denen sich auch mehrere junge Kalmücken be= fanden, hörte man oft wenig auf seine Befehle und bediente ihn schlecht. In ihrer Trunkenheit wußten sie nicht, was sie taten, und vergagen, daß fie mit ihrem Berrn gusammen waren, und daß dieser Berr der Großfürst war. Dann nahm Seine kaiserliche Hoheit gewöhnlich zu Stockschlägen und flachen Säbelhieben seine Zuflucht, aber trotdem gehorchten ihm seine Benossen schlecht, und mehr als einmal beklaate er sich über seine Ceute bei mir und bat mich, sie zur Vernunft zu bringen. 3ch begab mich daher in sein Zimmer, schalt sie, erinnerte sie an ihre Pflichten und brachte sie sofort zum Behorsam, so daß der Grokfürst wiederholt gegen mich äußerte und auch gegen Bresson bemerkte, er wisse nicht, wie ich es mit seinen Ceuten anfange; er selbst schelte sie und könne sie nicht zum Behorchen bringen, während ich von ihnen alles mit einem Worte erlange. Als ich eines Tages wieder einmal zu demselben Zwecke das Zimmer des Broffürsten betrat, fiel mein Blid auf eine große Ratte, die er mit dem ganzen Apparat einer Hinrichtung in der Mitte eines durch eine Bretterwand gebildeten Kabinetts hatte aufhängen lassen. 2luf meine frage, was dies bedeute, erwiderte er, diese Ratte habe eine verbrecherische Handlung begangen, die nach den Kriegsgesetzen mit Binrichtung bestraft werden muffe. Sie fei über die Wälle einer festung aus Pappe gesprungen, welche auf dem Tische in diesem Kabinett stand, und habe zwei aus Zunder verfertigte Schildwachen, die auf den Wällen Dienst getan, aufgefressen. Er habe daher den Berbrecher nach den Kriegsgesetzen verurteilen lassen. Sein Bühnerhund habe die Ratte erwischt, und wie ich sehe, sei sie sofort gehängt worden und solle als warnendes Beispiel drei Tage vor den Augen des Publikums ausgestellt bleiben. 3ch konnte nicht umbin, über die unglaubliche Albernheit dieses Vorgangs in lautes Cachen auszubrechen, erregte jedoch das durch sein größtes Mißfallen. In Unbetracht der Wichtigkeit, die er der Sache beimaß, jog ich mich zurück und verschanzte mich als frau hinter meine Unkenntnis der Kriegsgesetze. Allein er hörte nicht auf, mich wegen meines Cachens zu schelten, und doch konnte man zur Rechtfertigung der Ratte mindestens das anführen, daß sie gehängt worden war, ohne daß man sie aufgesordert, sich zu rechtfertigen, oder ihre Rechtfertigung gehört hatte.

Während des diesjährigen Aufenthaltes des Hofes in Moskau wurde ein Hoflakai irrsinnig. Die Kaiserin befahl sofort Boerhave, ihrem Ceibarzte, den Menschen zu behandeln, und er wurde in einem Zimmer in der Nähe der Wohnung Boerhaves, der im Schlosse wohnte, untergebracht. Zufällig verloren in demselben Jahre noch verschiedene andere Per= sonen den Verstand, so daß ein förmliches kleines Irrenhaus bei Hofe entstand. Wie ich mich erinnere, waren die be= merkenswertesten Insassen ein Major aus der Semenoffskischen Barde namens Tschedajeff und ein Mönch des Klosters Wos= fressensfi. Cetterer hatte sich mit einem Rasiermesser seiner Männlichkeit beraubt. Der Wahnsinn Tschedajeffs bestand darin, daß er Schah Madir, sonst Thamas Kuli Khan, Usur= pator und Tyrann von Persien genannt, für den lieben Bott hielt. Als es den Aerzten nicht gelang, ihn von seiner Marotte zu heilen, übergab man ihn den Pfaffen, die der Kaiserin versprachen, den Teufel aus ihm austreiben zu wollen. Sie war selbst bei dieser Zeremonie zugegen, allein Tschedajeff blieb genau so verrückt, wie er war. Indes gab es Ceute, die an seiner Verrücktheit zweifelten, weil er, außer was Schah Nadir betraf, in jeder Beziehung vernünftig war. Ja, seine Freunde fragten ihn sogar oft um Rat, und stets gab er ihnen verständige Ratschläge. Die, welche ihn nicht für irrsinnig hielten, behaupteten, er wolle sich nur mit Eist aus verzweifelten Verhältnissen, in die er verwickelt mar, retten. Zu Unfang der Regierung der Kaiserin Elisabeth war er nämlich bei der

Steuerrevision angestellt gewesen und man hatte ihn der Erspressung angeklagt. Aus furcht, nun verurteilt zu werden, nahm er zu der erwähnten Affektion seine Zuflucht, die ihn denn auch glücklich aus der Affäre zog.

## Dreizehntes Kapitel.

Rüdfehr aufs kand. — Unglüdsfall in der Kirche des Klosters Woskressenski. — Zweite Verlobung der Prinzessin von Kurland. — Das Schloß brennt! — Die Röcke der Gräfin Schuwaloss. — Unerwartete Entdeckung im Jinnure des Großfürsen. — Das Bischofshaus. — Sergius vernachlässigt mich. — Eine tiefe Craurigkeit bemächtigt sich meiner. — Uebersiedelung nach Liberiga. — Der Großfürst öffnet Cschoolofoss die Augen. — Schlaubeit Sergius Solitsoffs. — Er schläsert Cschoolofoss aufs neue ein. — Rüdschr nach Moskau.

Mitte August 1,753 fehrten wir aufs Cand zurück. Die Kaiserin begab sich an ihrem Namenstage, dem 5. September, in das Kloster Woskressenski, wo während ihres Ausenthaltes der Blit in die Kirche einschlug. Glücklicherweise befand sich Ihre Majestät in einer Kapelle neben der Hauptkirche und erfuhr so das Geschehene nur durch den Schreck ihres Gescholges; niemand wurde übrigens verwundet oder getötet. Kurze Zeit darauf kam sie wieder nach Moskau, und auch wir kehrten von Ciberista dorthin zurück. Bei unserer Rücksehr in die Stadt sahen wir die Prinzessin von Kurland der Kaiserin sür die Erlaubnis zu ihrer Vermählung mit dem fürsten Georg Howanski öffentlich die Hand küssen. Mit ihrem ersten Verslobten, Peter Soltisofs, hatte sie gebrochen, der seinerseits gleich darauf eine Fürstin Suzoss heiratete.

Um 1. Movember desselben Jahres nachmittags drei Uhr befand ich mich bei Madame Tschoglokoff. Eben hatten ihr

Bemahl, Sergius Soltikoff, Ceon Marischkin und verschiedene andere Hoffavaliere das Zimmer verlassen, um den Kammer= berrn Schuwaloff zu feinem Geburtstage, der auf diefen Tag fiel, zu beglückwünschen. Madame Tschoglokoff, die gürstin Bagarin und ich unterhielten uns sehr lebhaft, als wir plöglich in einer naheaelegenen Kavelle Carm borten. Ein paar jener Herren kamen mit der Meldung zurück, daß sie die Sale des Schlosses nicht hätten passieren können, weil feuer darin ausgebrochen sei. Sogleich stürzte ich in größter hast in mein Zimmer, als ich aber ein Dorzimmer durchschritt, sah ich, daß schon die Balustrade in der Ecke des großen Saales, der zwanzig Schritt von dem flügel, den wir bewohnten, entfernt lag, brannte. Als ich endlich meine Zimmer erreichte, fand ich sie voller Soldaten und Domestiken, welche die 217öbel und alles was sie konnten, fortschleppten. Madame Tschoglokoff war mir gefolgt, aber da der Ausbruch des feuers in allen Teilen des Bauses das einzige war, was wir zu erwarten hatten, verließen wir das Schloß und bestiegen den vor der Tür wartenden Wagen des Kapellmeisters Araga, welcher zu einem Konzert des Grokfürsten gekommen war. Don bier aus betrachteten wir die feuersbrunft und die Bemühungen, die Möbel aus allen Teilen des Schlosses fortzuschaffen. dieser Gelegenheit bemerkte ich eine erstaunliche Menge Ratten und Mäuse, die in langen Reihen, ohne sich sehr zu beeilen, die Treppen hinunterliefen. Wegen Mangel an Maschinen, und weil die wenigen, die man besaß, sich gerade unter dem brennenden Saale befanden, war es unmöglich, den großen Holzbau selbst zu retten. Derselbe nahm ungefähr die Mitte der ihn umgebenden Gebäude ein, mit einem Umfang von ungefähr zwei bis drei Werst. Ich verließ ihn punkt drei Uhr, aber schon um sechs Uhr war jede Spur davon verschwun= den. Die Bite wurde schließlich so groß, daß weder Madame

Tschoglokoff noch ich sie länger ertragen konnten, und wir ließen daher den Wagen einige hundert Schritt ins freie fahren. Endlich fam Cichoglofoff mit dem Groffürsten, um uns gu melden, daß die Kaiserin sich in das Baus Pokrowski begebe und befohlen habe, wir sollten die Wohnung Tschoglokoffs beziehen, die an der rechten Ecke der großen Slobodastraße lag. Dieses haus enthielt einen Saal in der Mitte und vier Zimmer auf beiden Seiten, und es ist wohl unmöglich, un= bequemer zu wohnen, als wir in diesem Hause wohnten. Der Wind feate nach allen Bimmelsrichtungen bindurch, fenster und Türen waren halb verfault, in den fugboden befanden sich Geffnungen von drei bis vier Zoll Breite. Dazu strotte es von Ungeziefer, und die Kinder sowie die Diener Tschoglo= koffs wohnten darin; allerdings wurden sie, sowie wir an= kamen, fortgeschickt. Kurz, man quartierte uns in diesem entsetzlichen Hause ein, dem es an Möbeln fast gang fehlte.

Um nächsten Morgen ersuhr ich, was sich alles in einer Kalmückennase besinden kann. Die kleine Kalmückin, welche ich bei mir hatte, sagte nämlich, als sie erwachte und indem sie auf ihre Tase zeigte: "Ich habe hier eine Haselnuß!" Ich befühlte die Tase, ohne indes etwas zu sinden. Aber den ganzen Morgen wiederholte das Kind unaushörlich, sie habe in ihrer Tase eine Haselnuß. Das Kind war etwa drei bis vier Jahre alt. Tiemand wußte, was sie eigentlich mit der Haselnuß in der Tase wollte, aber plöstich stieß sie sich beim Spielen gegen den Tisch, sing an zu weinen, zog ihr Taschentuch und schnäuzte sich. Bei dieser Gelegenheit sah ich die Haselnuß aus ihrer Tase fallen, und nun begriff ich, daß eine Haselnuß, die man in jeder europäischen Tase bemerken würde, sich in der Höhlung einer Kalmückennase verbergen könne.

Unsere Garderobe und alles, was wir für den täglichen Gebrauch nötig hatten, lag im Kot vor dem niedergebrannten

Palast auf den vom Regen durchweichten Straken. Erft in der Nacht und am folgenden Tag erhielten wir unsere Sachen zuruck, Was mir die größte Unrube verursachte, waren meine Bücher. Ich beendete damals gerade den vierten Band des Bayleschen Cerikons, eine Cekture, zu der ich zwei Jahre gebraucht hatte, indem ich alle sechs Monate einen Band durcharbeitete. Man fann sich also ungefähr vorstellen, in welcher Einsamkeit sich mein Teben absvielte. Schlieflich aber brachte man mir alle meine Bucher, auch meine und der Gräfin Schumaloff ihre Barderobe u. s. w. fand sich. Kuriosität halber zeigte mir Madame Wladislawa die Kleider dieser Dame, deren Bocke hinten gang mit Ceder gefüttert waren, weil sie an einem Blasenleiden litt. Diese Krankheit war noch von ihrem ersten Wochenbett zurückgeblieben, und ihre Röcke rochen dermaken, daß ich sie so bald als möglich ihrer Besitzerin schickte. Die Kaiserin selbst verlor durch den Brand ihre ganze nach Moskau mitgebrachte un= geheure Garderobe. Sie erwies mir die Ehre, mir mitzuzuteilen, daß sie viertausend Meider verloren, aber von allen nur den Derluft des Kleides bedauere, zu welchem ich ihr den Stoff geschenkt. Ungerdem büßte sie noch viele andere Kost= barkeiten ein, unter denen sich eine mit geschliffenen Steinen verzierte Schale befand, welche der Graf Rumianzoff einst für achttausend Dukaten in Konstantinopel gekauft hatte. Alle diese Sachen waren in einer Barderobe über dem Saale aufbewahrt, in welchem das feuer ausbrach, und der als Vorsaal zum haupt= saale des Schlosses diente. Morgens um gehn Uhr waren die Ofenheizer gekommen, um den Vorsaal zu heizen, und hatten, nachdem sie Holz in den Ofen gelegt, das feuer wie gewöhn= lich angezündet. Bierauf füllte sich der ganze Raum mit Rauch, doch glaubten sie, derselbe dringe durch einige nicht wahrnehmbare Rigen des Ofens und bedeckten daher die

Zwischenräume der favencekacheln mit Con. 21s nichtsdestoweniger der Rauch immer stärker wurde, untersuchten sie den Ofen im Innern und bemerkten, als sie nichts fanden, daß sich die Riten, aus welchen der Rauch hervordrang, zwischen den Scheidewänden des Zimmers befanden. Diese Scheidewände waren aus Holz. Sie holten schnell Wasser herbei und löschten das feuer im Ofen, aber der Rauch wurde immer stärker und drang ins Zimmer, wo eine Schildwache der Barde stand. Da diese ihren Posten nicht zu verlassen wagte, aber zu ersticken drohte, drückte sie eine gensterscheibe ein, erhob ein lautes Geschrei und feuerte, als niemand hören wollte, ihr Gewehr ab. Man hörte den Unall in der Hauptwache, eilte herbei und fand beim Eintreten überall dichten Qualm, aus dem man endlich den Posten befreite. Die Beizer wurden verhaftet; sie hatten geglaubt, ohne jemand davon zu benachrichtigen, das feuer löschen zu können, oder wenigstens die Dermehrung des Rauches zu mindern, und waren in ihrem guten Blauben fünf Stunden lang damit beschäftigt gewesen.

Die Feuersbrunst führte Tschoglokoff zu einer unvermuteten Entdeckung. Der Großfürst hatte nämlich in seinem Zimmer verschiedene große Kommoden. Als man nun diese hinaustrug, zeigten einige offene oder schlecht verschlossene hächer den Blicken der Zuschauer, was sie enthielten. Wer hätte es geglaubt? Die Schubladen enthielten nichts anderes als eine ungeheure Menge Wein- und Likörflaschen und dienten Seiner kaiserlichen Hoheit als Keller. Tschoglokoff erzählte es mir, allein ich sagte ihm, ich wisse von alledem nichts, und so war es auch; aber sehr häusig, ja fast täglich, bemerkte ich die Trunkenheit des Großfürsten.

Wir blieben nach dem Brande ungefähr sechs Wochen im Hause Cschoglokoffs. Da wir aber oft an einem nahe bei der Brücke Soltikoff gelegenen Hause vorbeikamen, welches der

Kaiserin gehörte und das Bischofshaus hieß, weil sie es von einem Bischof gefauft hatte, fam uns der Bedanke, die Kaiserin ohne Wissen Tschoglokoffs zu bitten, dies haus bewohnen zu dürfen, das uns wohnlicher erschien, als das seinige. Bald darauf erhielten wir den Befehl, in dasselbe überzusiedeln. Es war ein sehr altes hölzernes Bebäude, aus dem man nach feiner Seite eine Aussicht hatte; doch da es über steinernen Kellern gebaut war, lag es höher als das, welches wir verlaffen, das nur aus einem Erdaeschoft bestand. Aber die Wefen waren so alt und so voller Rigen, daß man das feuer hindurchscheinen sah, wenn sie aeheizt wurden, und der Rauch die Zimmer erfüllte. Wir litten daher alle an Kopf= und 2lugen= schmerzen; ja, man lief in diesem Bause Befahr, lebendig ver= brannt zu werden, denn es war nur eine hölzerne Treppe darin und die Fenster lagen sehr hoch. In der Cat brach auch während unseres Aufenthaltes zwei= oder dreimal feuer aus, allein man löschte es noch rechtzeitig. Ich bekam hier eine starke Halsentzundung, begleitet von einem heftigen fieber. Un demselben Tage, an welchem meine Krankheit begann, sollte Herrn von Breithardt, der vom Wiener Hofe wieder nach Rußland geschickt worden war, ein Abschiedssouper gegeben werden. Als er fam und meine geröteten, angeschwollenen Augen sah, glaubte er, ich habe geweint - und er täuschte sich nicht. Cangeweile, physisches und moralisches Unbehagen über meine Situation hatten mich in tiefe Melancholie versett. Den gangen Tag hatte ich bei Madame Tschoglokoff auf die gewartet, die nicht kamen, während sie jeden Augenblick zu mir sagte: "Es ift schrecklich, wie man uns allein läßt." Ihr Gatte hatte anderswo diniert, und die ganze Gesellschaft war ihm gefolgt. Und trot aller Versprechungen, sich von der Tafel fortstehlen zu wollen, kam Sergius Soltikoff erst mit Tichoglokoff zurud. Alles dies verstimmte mich.

Einige Tage später erhielten wir endlich die Erlaubnis, nach Ciberita überzusiedeln. Bier fühlten wir uns wie im Daradiese. Das Baus war gang neu und sehr beguem einge= richtet, jeden Abend wurde getanzt, und unser ganzer Hof war bier persammelt. Auf einem dieser Bälle bemerkten wir, wie der Brokfürst sich einmal besonders lange mit Tschoglokoff flüsternd unterhielt. Darauf erschien der lettere traurig, träu= merisch, verschlossener und mürrischer als je. Uls Sergius Soltikoff dies sah und bemerkte, daß Tschoglokoff ihm mit besonderer Kälte begegnete, setzte er sich zu fräulein Martha Schasiroff und suchte von ihr zu erfahren, was es mit der so ungewohnten Vertraulichkeit des Groffürsten für eine Bewandtnis haben könne. Sie antwortete ihm, daß sie zwar die Ursache nicht kenne, aber der Großfürst habe öfter gegen sie geäußert: "Sergius Soltikoff und meine frau täuschen Tschoglokoff auf eine unerhörte Weise. Tschoglokoff ist in die Großfürstin verliebt, aber sie kann ihn nicht ausstehen. Sergius Soltikoff ist sein Dertrauter und macht ihn glauben, daß er sich bei meiner frau für ihn bemühe, statt dessen aber bemüht er sich bei ihr nur für sich selbst. Und sie, sie kann den amufanten Sergius Soltikoff fehr wohl leiden. Sie bedient sich seiner, um Tschoglokoff zu beherrschen wie sie will, und im Brunde macht fie fich über alle beide luftig. 3ch muß diefem armen Teufel von Tschoglokoff, der mir leid tut, die Augen öffnen, muß ihm die Wahrheit sagen, und er wird dann sehen, wer sein freund ist, meine frau oder ich." Machdem Sergius diese gefährliche Acukerung und die unangenehme Situation, die daraus hervorging, in Erfahrung gebracht, erzählte er mir alles wieder und fette fich dann zu Tschoglokoff, den er fragte, was ihm fehle. Dieser wollte sich anfangs nicht aussprechen. scufzte einmal um das andere, beklagte sich dann, wie schwer es sei, treue freunde zu finden, bis ihn endlich Sergius einem

derartigen Kreuzverhör unterzog, daß er den ganzen Inhalt seiner Unterredung mit dem Großfürsten gestand. Der Großfürst hatte damit begonnen, Tschoglokoff die größten Dersiche= rungen seiner freundschaft zu geben, und bemerkt, nur in bedrängten Cebenslagen könne man die wahren von den fal= schen freunden unterscheiden. Um ihm die Aufrichtigkeit der seinigen zu beweisen, wolle er mit ihm über eine wichtige Ungelegenheit gang offen sprechen. Er wisse, daß er in mich verliebt sei und rechne es ihm nicht als Verbrechen an, denn ich könne ihm ja liebenswürdig erscheinen, man sei nicht immer Herr seines Herzens. Aber er musse ihn unbedingt darauf aufmerksam machen, daß er seine Dertrauten schlecht wähle, denn er nehme ohne weiteres an, Sergius Soltikoff sei sein freund und bemühe sich bei mir für ihn, während er in Wahrheit nur sein eigenes Interesse im Auge habe und ihrt als seinen Nebenbuhler mit Mistrauen betrachte. Ich indes mache mich über beide lustig. Wenn aber Tschoglokoff seinem Rate folgen und sich ihm, dem Großfürsten, anvertrauen wolle, so werde er sehen, daß er sein einziger und wahrhafter freund sei. - Tschoglokoff hatte dem Großfürsten aufs lebhafteste für sein Vertrauen und seine freundschaftsbeteuerungen gedankt, im Grunde aber alles als Grille und persönliche Phantasie behandelt.

Man kann sich leicht vorstellen, daß Tschoglokoff keinesfalls großes Vertrauen in einen freund setzen konnte, der
durch seine hohe Stellung sowohl als durch seinen Charakter
ebenso unsicher als nutlos war. Nachdem er sich ausgesprochen, kostete es Sergius Soltikoff daher keine große Mühe,
Auhe und heiterkeit in Tschoglokoffs Seele wieder zurückzuführen, zumal letzterer gewöhnt war, den Reden eines Menschen, der keines Urteils fähig und als einsichtsloser Tropf
bekannt war, wenig Bedeutung und Ausmerksamkeit beizu-

messen. Ich meinerseits gestehe, daß ich über die Mitteilungen des Großfürsten empört war. Und um ihn von diesem Gegenstand abzubringen, ließ ich ihn merken, daß ich von dem zwischen ihm und Cschoglokoss Dorgegangenen unterrichtet sei. Er errötete, antwortete nicht, entsernte sich, grollte mir, und dabei blieb es.

Nach Moskan zurückgekehrt, quartierte man uns aus dem Hause des Bischofs in die Gemächer des sogenannten Sommers hauses der Kaiserin ein, welches vom Brande verschont gesblieben war. Elisabeth selbst hatte sich binnen sechs Wochen eine neue Wohnung einrichten lassen, wozu man das Gebälkaus dem Hause in Perowa sowie aus dem des Grafen Hendriskoff und der Fürsten von Georgien herbeigeschafft hatte.

## Dierzehntes Kapitel.

Neujahr 1754. — Ein kaiferliches Withwort. — Verlobung der Fürstin Gagarin mit Dinitri Matjuschkin. — Madame Cschoglokoffs Ceidenschaft für den Fürsten Peter Nepnin. — Cschoglokoff erkrankt schwer. — Er schüttet mit sein Herz aus. — Wortwecksel der beiden Ehegatten. — Die Kaiserin kontrolliert mich. — Sie schöpft Verdacht. — Tod Cschoglokoffs. — Werglande seiner Frau. — Verabschiedung Madame Cschoglokoffs. — Man will mir die Gräfin Kumtanzoff wieder geben. — Mein Kummer darüber. — Cangweilige Fahrt nach Petersburg. — Schreckliche Vefürchtungen.

In diesem neuen Hause seierte die Kaiserin den I. Januar des Jahres 1754. Der Großfürst und ich hatten die Ehre, mit ihr öffentlich unter dem Thronhimmel zu dinieren. Bei Tasel schien Ihre Majestät sehr heiter und gesprächig. Teben dem Throne waren Tische für mehrere hundert Gäste aus den vornehmsten Kreisen der Gesellschaft gedeckt. Während des Diners fragte die Kaiserin, wer jene magere, häßliche Person mit dem

Kranichhals sei, die sie dort sitzen sehe — sie deutete auf den Plat. Und als man ihr sagte, es sei Fräulein Martha Schasis roff, brach sie in lautes Cachen aus, wendete sich dann zu mir und sagte, dies erinnere sie an ein russisches Sprichwort, welches laute: Ein langer Hals ist nur gut zum Aufhängen. Ich konnte mich nicht enthalten, über die Vosheit des kaiserlichen Witzes zu lächeln, und die Worte Ihrer Majestät sielen nicht auf unfruchtbaren Voden. Don Mund zu Mund wiederholten sie die Hosseute, so daß ich, als wir von der Tafel aufstanden, schon viele davon unterrichtet sand. Ob der Großfürst es gehört hatte, weiß ich nicht, er erwähnte es mit keiner Silbe, und ich bütete mich natürlich, mit ihm darüber zu sprechen.

Rein Jahr war so reich an keuersbrünsten, als das Jahr 1753—1754. Mehr als einmal sah ich von meinen kenstern im Sommerpalast aus zwei, drei, vier, ja fünf Brände zugleich an verschiedenen Punkten Moskaus auflodern.

Während des Karnevals arrangierte die Kaiserin mehrere Bälle und Maskenseste in ihren Gemächern. Auf einem dersselben bemerkte ich, daß sie eine lange Unterredung mit der Generalin Matjuschkin hatte, die nicht wollte, daß ihr Sohn sich mit der Fürstin Gagarin, meiner Ehrendame, vermählte. Allein die Kaiserin überredete die Mutter, und die Fürstin Gagarin, die achtunddreißig gutgezählte Jahre hinter sich hatte, erhielt die Erlaubnis, Dimitri Matjuschkin zu heiraten. Sie sowohl als ich selbst waren sehr froh darüber; es war eine Liebesheirat und Matjuschkin war damals sehr schön.

Madame Tschoglokoff zog nicht mit uns in die Sommerswohnung, sondern blieb unter verschiedenen Vorwänden mit ihren Kindern in ihrem nahe dem Schlosse gelegenen Hause. In Wahrheit hatte sie, so einsichtsvoll und voller Liebe zu ihrem Gemahle sie sonst gewesen war, eine große Leidenschaft für den Fürsten Peter Repnin und eine sichtliche Ubneigung

gegen ihren Gatten gefaßt. Sie glaubte indes ohne eine Dertraute nicht glücklich zu sein, und ich schien ihr wohl dazu am zuverlässigisten. Sie zeigte mir alle Briefe, die sie von ihrem Geliebten empfing, während ich ihr Geheimnis mit skrupulöser Treue und Gewissenhaftigkeit bewahrte. Trotzdem sie den Kürsten nur ganz im geheimen sah, stieg dem Gemahl der Dame Verdacht auf. Daran war ein Offizier der Garde zu Pferd, namens Kaminin, schuld, der die Verkörperung der Eisersucht und des Verdachtes selbst war; es lag so in seinem Charakter. Tschoglokoff kannte ihn schon lange. Er wandte sich an Sergius Soltikoff, der ihn zu beruhigen suchte, denn ich hütete mich, Sergius etwas davon mitzuteilen, aus kurcht, er könne eine unfreiwillige Indiskretion begehen. Endlich klopste Tschoglokoff auch bei mir an, aber ich spielte die Einsfältige, die Ueberraschte und — schwieg.

Im februar machten sich wieder Unzeichen von Schwanger-schaft bei mir bemerkbar.

Gerade am Ostertage, während der Messe, erkrankte Tschogsofoff an einer trockenen Kolik. Man gab ihm sogleich kräftige Urzneien, allein sein Leiden verschlimmerte sich zusehends. In der Osterwoche machte der Großfürst mit unsern Kavaslieren einen Spazierritt, an dem auch Sergius Soltikoff teilnahm. Ich blieb zu Hause, weil man mich in meinem Zustand nicht ausgehen lassen wollte, denn man befürchtete eine dritte kehlgeburt. Ich befand mich daher ganz allein in meinem Simmer, als Tschoglokoff mich zu sich bitten ließ. Ich ging und fand ihn im Vett. Er beklagte sich bitter über seine Krau, erzählte mir, sie empfinge den kürsten Repnin bei sich, dieser komme zu kuß zu ihr, ja, während des Karnevals habe er sie eines Tages bei Gelegenheit eines Hosballes sogar im Harleskinskoftüm besucht. Kaminin habe ihn ausspähen lassen und tausend andere Einzelheiten, die ich inzwischen vergessen habe.

Gerade als er in der größten Aufregung war, trat seine frau ein. In meinem Beisein überhäufte er sie nun mit Dorwürfen und sagte, sie verlasse ihn sogar während er tod= frank darniederliege. Da beide grawöhnische, beschränkte Menschen waren, war ich fast außer mir vor Ungst, seine Frau könne glauben, ich habe ihre Zusammenkunfte, die er in allen Einzelheiten schilderte, verraten. Sie erwiderte ihm indes. es sei durchaus nicht befremdend, wenn sie ihn für sein früheres Benehmen bestrafe. Weder er, noch irgend jemand könne ihr vorwerfen, daß sie bis dabin ihre Oflichten als Chefrau verlett habe, ihm hingegen stehe es schlecht an, sich zu beklagen. Dabei wandten sich beide fortwährend an mich, als Richterin und Entscheiderin, da ich die einzige Person war, die sich außer ihnen im Zimmer befand. Aus furcht, einen von ihnen oder gar beide zu beleidigen, oder mir eine Blöße zu geben, schwieg ich. Mein Gesicht brannte vor Aufregung. Da, mitten im heftigsten Streit, meldete mir Madame Wladislawa, daß die Kaiserin in meinen Gemächern sei. Sofort eilte ich hinaus. Madame Tschoglokoff folgte mir, blieb aber, wie ich nachher erfuhr, in einem Korridor stehen, aus welchem eine Treppe in den Barten führte, und sette sich auf diese Treppe. Außer Utem kam ich in mein Zimmer, wo sich die Kaiserin wirklich noch befand. Als sie bemerkte, daß ich erhitzt und atemlos hereinstürzte, fragte sie, wo ich gewesen sei. Ich erwiderte, ich komme soeben von Tschoglokoff, dem es sehr schlecht gebe; da ich indes gehört, daß sie mir die Gnade erwiesen, mich zu besuchen, sei ich gelaufen, um so schnell als möglich zurückzukommen. Sie fragte mich nicht weiter aus, allein es schien mir, als wenn sie über meine Worte nachsinne und als habe sie etwas Auffallendes an ihnen gefunden. Dennoch fuhr sie fort, mit mir zu sprechen. Sie fragte mich, wo der Großfürst wäre, weil sie nämlich genau wußte, daß er ausgegangen war, denn weder er noch ich wagten es, während ihrer Regierung die Stadt oder nur das haus ohne ihre Erlaubnis zu verlassen. Darauf wandte sie sich abwechselnd an mich und an Madame Wladislama, sprach von gleichgültigen Dingen und entfernte sich nach einer kleinen halben Stunde. Noch im Hinausgehen faate sie mir, daß sie mich wegen meines Zustandes davon enthebe, am 21. und 25. Upril öffentlich zu erscheinen. Es überraschte mich, daß Madame Cschoglokoff mir nicht gefolgt war, und ich fragte daher, als die Kaiserin fort war, Madame Wladislama, was aus ihr geworden wäre. Diese teilte mir mit, daß sie sich auf die Treppe gesetzt und geweint habe. Nach der Rückfehr des Großfürsten erzählte ich Sergius Solti= foff, wie es mir während seines Spazierrittes ergangen sei, wie Tschoalokoff mich bätte rufen lassen, dann von meiner Aufregung während der Unterhaltung zwischen ihm und seiner Frau und von dem Besuche der Kaiserin. - "Wenn sich die Sache so verhält," erwiderte er, "so glaube ich, daß die Kaiserin nur gekommen ist, um zu sehen, womit Sie sich während der Abwesenheit Ihres Gemahls beschäftigen. Damit sie aber ficht, daß Sie gang allein in Ihren Bemächern und bei Tschoglotoff waren, werde ich mit allen meinen Kameraden, über und über beschmutt, wie wir sind, zu Iwan Schuwaloff gehen." Und in der Tat begab er sich, nachdem der Großfürst sich guruckgezogen hatte, mit allen, die an dem Spazierritt teilgenommen, zu Iwan Schuwaloff, der im kaiserlichen Palais wohnte. 211s sie zu ihm kamen, erkundigte er sich nach den Details ihres Spazierritts, und Sergius Soltikoff sagte mir nachher, aus seinen Fragen sei hervorgegangen, daß er sich nicht getäuscht.

Seit diesem Tage nahm die Krankheit Tschoglokoffs eine mehr und mehr bedenkliche Wendung. Um 21. April, meinem Geburtstag, erklärten ihn die Aerzte für verloren. Man sette sofort die Kaiserin davon in Kenntnis, und sie befahl, wie sie

in ähnlichen fällen zu tun pflegte, den Uranken in sein eigenes Baus zu schaffen, damit er nicht im Schlosse stürbe, weil sie sich vor Toten fürchtete. Als ich von dem Zustande, in welchem Tschoglokoff sich befand, hörte, bedauerte ich ihn sehr, denn ge= rade zu jener Zeit war es uns endlich nach vieler Mühe und Urbeit gelungen, ihn nicht nur weniger schlecht und böswillig zu machen, sondern auch mit ihm umzugehen und selbst etwas bei ihm auszurichten, weil man seinen Charafter schließlich kennen gelernt hatte. Was seine frau betraf, so liebte sie mich da= mals aufrichtig; aus einem strengen, bosen Urgus war eine treue und ergebene freundin geworden. Cschoglokoff lebte in seinem Bause noch bis zum 25. Upril, dem Krönungstag der Kaiserin, an welchem er nachmittags verschied. Da ich fast jeden Augenblick nach ihm fragen ließ, teilte man mir die Nachricht von seinem Tode sofort mit, worüber ich wahrhaft trauria war und lange weinte. Während der letten Cebens= tage ihres Batten war auch Madame Tschoglokoff ans Bett gefesselt gewesen, und so lag er in dem einen, sie in dem andern flügel des Hauses frank darnieder. Sergius Soltikoff und Ceon Narischkin befanden sich gerade in dem Zimmer 2Nadame Tschoglokoffs, als ihr Gemahl starb. Da die fenster offen standen, flog ein Dogel herein und setzte sich auf den Rand der Türfassung dem Bette gegenüber, worin Madame Tschoglokoff lag. Als sie den Dogel bemerkte, rief sie: "Ich glaube, mein Mann hat soeben seinen Beist aufgegeben; lassen Sie fragen, was daran Wahres ist!" Und in der Tat brachte man ihr die Botschaft, daß er soeben gestorben sei. Bierauf bemerkte sie, dieser Dogel sei die Scele ihres Batten gewesen, und als man ihr beweisen wollte, daß es ein gang gewöhnlicher Vogel sei, der sich nur verirrt hätte, war er nicht mehr da. Man versicherte ihr, er sei fortgeflogen, aber da niemand ihn fliegen gesehen hatte, blieb sie überzeugt, es sei

die Seele ihres Gemahls gewesen, die sie aufgesucht habe. Nach der Bestattung Tschoglokoffs wollte seine frau mich besuchen. Als aber die Kaiserin sie über die Jausabrücke kommen sah, schickte sie ihr einen Boten entgegen, der ihr meldete, daß sie ihres Dienstes bei mir enthoben sei und in ihre Wohnung zurückfehren möge. Es miffiel Ihrer Majestät, daß sie als Witme so bald ausging. Denselben Tag ernannte sie Allerander Iwanowitsch Schuwaloff zu dem Posten des verstorbenen Tschoglokoff beim Groffürsten. Dieser Schuwaloff war, allerdings nicht an sich selbst, sondern durch die Stellung, welche er einnahm, der Schrecken des Hofes, der Stadt und des ganzen Reiches. Er war Präsident des Tribunals der Staatsinquisition, welche damals die geheime Polizei genannt wurde. Seine amtliche Tätigkeit hatte ihm, wie man faate, eine Urt konvulsivischer Zuckungen zugezogen, die, so oft er freude, Zorn, furcht oder Unruhe empfand, die gange rechte Seite seines Besichtes vom Auge bis zum Kinn verzerrten. Es war daher fehr zu verwundern, wie man diesen Mann mit einer so abschreckenden frate hatte wählen können, fortwährend in der Besellschaft einer jungen frau zu sein, die guter Hoffnung war. hätte ich ein mit dieser unglücklichen Gewohnheit behaftetes Kind zur Welt gebracht, so würde die Kaiserin sicherlich sehr ärgerlich gewesen sein. Und doch hätte nichts leichter geschehen können als das, da ich ihn fortwährend sah, aber niemals gern, vielmehr meist mit einem Gefühl unwillfürlicher Abneigung wegen seiner Persönlichkeit, seiner Verwandten und seines Umtes, von welch letterem man sehr bezweifelte, ob der gesellschaftliche Justand dadurch gebessert werde. Allein dies sollte nur der Unfang der schönen Zeit sein, die man uns, besonders aber mir, bereitete.

Tags darauf meldete man mir, daß mir die Kaiserin wieder die Bräfin Rumianzoff beigeben werde. Da ich wußte,

daß sie die verschworene feindin Sergius Soltikoffs war, daß sie ferner die fürstin Bagarin ebenso wenig liebte, als ihn, und einst meiner Mutter bei der Kaiserin großes Unrecht getan hatte, verlor ich für einen Augenblick all meinen Mut, als ich dies hörte. Ich weinte bitterlich und sagte dem Grafen Allerander Schuwaloff, wenn man mir die Bräfin Rumianzoff gebe, könnte ich darin nur ein großes Unglück für mich erblicken, denn diese frau habe früher meiner Mutter durch Unschwärzungen bei der Kaiserin geschadet und werde es nun genau so mit mir machen. Als sie bei uns gewesen sei, habe man sie ge= fürchtet wie die Dest, und wenn er kein Mittel fände, diese Derfügung abzuwenden, würden viele Personen dadurch ins Unglück gestürzt werden. Er versprach, sich darum zu bemühen und suchte mich zu beruhigen. Da er besonders meinen da= maligen Zustand befürchtete, begab er sich auch sofort zur Kaiserin, und als er zurückkam, drückte er die Hoffnung aus, daß sie mir die Gräfin Rumianzoff wahrscheinlich nicht beigeben werde. Wirklich hörte ich nichts mehr davon, und man beschäftigte sich ausschlicklich mit der Ubreise nach Detersburg. Es wurde bestimmt, daß wir neunundzwanzig Tage unterwegs sein sollten, also jeden Tag nicht mehr, als eine Doststation gurudlegen durften. 3ch fam bald um vor Ungst, man werde Seraius Soltikoff und Ceon Marischkin in Moskau zurücklassen, allein man hatte, ich weiß nicht aus welchem Brunde, die Bnade, sie mit auf die Liste unseres Befolges gu setzen.

Um 10. oder 11. verließen wir endlich den Moskauer Palast. Ich suhr in einem Wagen mit der Gemahlin des Grasen Alexander Schuwaloss, der langweiligsten Frau, die man sich denken kann, serner mit Madame Wladislawa und der Hebamme, die man sich nicht ersparen zu können glaubte, weil ich guter Hoffnung war. Ich langweilte mich zum

Katharina II.

Sterben, und weinte beständig. Endlich pafte die fürstin Sagarin einen günstigen Augenblick ab, wo sie sich mir nähern konnte, um mir zu sagen, daß sie sich bemühe, Madame Wladislawa aunstig für mich zu stimmen, weil fie und alle andern fürchteten, die Hypodiondrie, in welche mein Zustand mich versette, könnte mir und dem Kinde unter meinem Bergen schaden. Was Sergius Soltikoff angehe, so wage er sich mir weder von nah noch von fern zu nähern wegen der Aufsicht und fortwährenden Begenwart des Schuwaloffschen Ehepaares. Sie persönlich liebte die Gräfin Schuwaloff nicht, weil deren mit Bolowfin, einem Detter der fürstin Bagarin, vermählte Tochter sich gegen die Eltern ihres Gemahls sehr wenig zuvorkommend benahm. Es gelang ihr denn auch wirklich, bei Madame Wladislawa Behör zu finden, die sich endlich hinsichtlich meines Zustandes und des drückenden Zwangs, aus dem eben jene Melancholie entsprang, deren ich nicht mehr Berr werden konnte, bewegen ließ. Es handelte sich übrigens um ein Beringes; nämlich um nichts weiter, als um eine kurze Unterhaltung mit Sergius Soltikoff. Endlich wurde mir dieselbe aewährt.

So kamen wir nach neunundzwanzig langweiligen Reisetagen in Petersburg im Sommerpalast an, wo der Großfürst sofort wieder seine Konzerte einführte. Dies gewährte mir indes bisweilen die Möglichseit eines Jusammenseins mit Soltifoff. Allein meine Melancholie hatte einen so hohen Grad erreicht, daß ich bei der geringsten Veranlassung in Tränen ausbrach. Tausend Befürchtungen erfüllten meine Seele; kurz, ich konnte mich nicht von dem Gedanken befreien, daß alles auf die Entsernung Sergius Soltikoffs hinziele.

## fünfzehntes Kapitel.

Geburt meines Sohnes Paul. — Man entfernt mein Kind sofort nach der Geburt von mir. — Kücksches Behandlung einer Wöchnerin. — Von aller Welt verlassen! — Die blaue Utlasmantille der Kaiserin. — Kurtoser Jund unter dem Kopffissen Elisabeths. — Der Großfürst macht der Gräfin Woronzow den Hof. — Tause meines Sohnes. — Das Wochengeschenk der Kaiserin. — Mein Gemahl ift neidisch darauf. — Tausschlickseiten — Verdruß des Großssürken. — Ich sehnen Sohn zum ersten Male. — Erste Huldigungen und erster Ausgang. — Liederanfälle.

Wir begaben uns nach Deterhof. 3ch ging dort viel spazieren, aber mein Kummer verließ mich nicht. Im Berbst kehrten wir in die Stadt zurück. Wie ein tödlicher Schlag traf es mich, als ich erfuhr, daß man für meine Riederkunft Zimmer einrichtete, welche an die Bemächer der Kaiserin stießen und ihr gehörten. Allerander Schuwaloff war beauftragt, mir dieselben zu zeigen. Ich fand zwei Zimmer wie alle andern im Sommerpalast, duster und nur mit einem Ausgang versehen, schlecht möbliert in rotem Damast und jeder Bequemlichkeit bar. Daß ich hier einsam, ohne alle Gesell= schaft und sehr unglücklich sein werde, sah ich im voraus, und äußerte dies auch gegen Sergius Soltikoff, sowie gegen die Sürstin Bagarin, die sich gegenseitig zwar nicht eben geneigt waren, aber sich aus Freundschaft für mich vereinigten. Sie waren beide derselben Unsicht wie ich, konnten indes nichts daran ändern. Diefe, von den Gemächern des Groffürsten sehr entfernten Zimmer sollte ich am Mittwoch beziehen. Um Dienstag abend jedoch ging ich in meinem Schlafzimmer zu Bett und wachte in der Nacht mit heftigen Schmerzen auf, so daß ich Madame Wladislawa weckte. Sie ließ sofort die Bebamme holen, welche erklärte, daß die Zeit meiner Mieder= funft da fei. Darauf weckte man den Brokfürsten, der in seinem Zimmer Schlief, und den Grafen Allerander Schumaloff. Der letztere schieste sogleich nach der Kaiserin, die etwa um zwei Uhr morgens eintrat. Aber erst gegen Mittag des folgenden Tages, am 20. September, wurde ich von einem Sohne entbunden. Nachdem das Kind bekleidet war, ließ die Kaiserin ihren Beichtvater rusen, der ihm den Namen Paul gab. Hierauf befahl sie der Hebamme, das Kind zu nehmen und ihr zu solgen. Mich ließ man indes auf meinem Schmerzenslager liegen, das einer Tür gegenüber stand, durch welche das helle Tageslicht hereinsiel; hinter mir waren zwei mächtige kenster, welche schlecht schlossen, und zur Rechten und Linken zwei Türen, von denen die eine in mein Ankleidezimmer, die andere in das von Madame Wladislawa bewohnte führte.

Nachdem die Kaiserin sich entfernt, gingen auch der Großfürst, sowie Herr und frau Schuwaloff, und bis drei Uhr sah ich keinen Menschen wieder. Ich hatte stark geschwitzt und bat Madame Wladislawa, mir neue Wäsche anzuziehen und mich ins Bett zu schaffen, denn ich lag auf einer 21rt Entbindungstisch; allein sie erklärte, sie wage es nicht, schickte indes mehrere Male nach der Hebamme, doch diese kam nicht. Ich verlangte zu trinken, erhielt aber immer die nämliche Untwort. 27ach drei Stunden endlich kam die Bräfin Schuwaloff in großer Toilette zurud. Als sie mich noch auf derselben Stelle liegen sah, war sie außer sich und rief, man wolle mich wohl auf diese Weise toten. Seit meiner Miederfunft in Tranen ge= badet, verlassen, auf einem schlechten, unbequemen Cager, nach heftigen, schmerzhaften Beburtswehen, zwischen Türen und Senstern, die schlecht schlossen, ohne daß jemand es wagte, mich in mein zwei Schritte entferntes Bett zu tragen, und ohne daß ich selbst die Kraft hatte, mich hinzuschloppen, waren die Worte der Bräfin ein suger Trost für mich. Madame Schuwaloff entfernte sich sogleich, wahrscheinlich um die Bebamme zu holen, denn diese kam nach einer halben Stunde und fagte,

die Kaiserin sei so um das Kind besorgt gewesen, daß sie sich keinen Augenblick habe entsernen dürsen. An mich dachte man nicht. Eine solche Vergeßlichkeit, oder besser Gleichgültigkeit, war allerdings nicht sehr schmeichelhaft für mich. Ich verschmachtete vor Durst. Endlich brachte man mich in mein Bett, dann sah ich den ganzen Tag keine lebende Seele mehr, ebensowenig erkundigte man sich nach meinem Besinden. Der Großsfürst trank mit seinen Genossen, und die Kaiserin war mit dem Kinde beschäftigt.

In der Stadt sowie im ganzen Reiche herrschte die größte Freude über das glückliche Ereignis. Um nächsten Tage begann ich unerträgliche rheumatische Schmerzen zu empfinden, die an meinem linken Bein hinunterzogen. Ich wurde dadurch am Schlafen gehindert und bekam obendrein heftiges fieber. Trotdem aber bekümmerte man sich nicht mehr um mich, als vorher. Ich sah niemand, niemand fragte nach mir. Der Großfürst kam wohl einen Augenblick in mein Zimmer, ging aber gleich wieder fort mit der Ausrede, er habe keine Zeit, länger zu bleiben. Ich tat den ganzen Tag nichts als weinen und jammern. Mur Madame Wladislawa war bei mir und bedauerte mich, konnte mir aber nicht helfen. Dazu liebte ich weder bedauert zu werden, noch mich zu beklagen. Ich hatte einen zu stolzen Charafter; und schon der Bedanke, unglücklich zu sein, war mir unerträglich; denn bis dahin hatte ich getan, was ich konnte, um es nicht zu scheinen. Ich hätte Graf Alexander Schuwaloff und seine Gemahlin zu mir bitten können, wenn ich gewollt, allein beide waren so einfältig und langweilig, daß ich mich immer freute, wenn ich sie los war.

Um dritten Tage ließ die Kaiserin Madame Wladislawa fragen, ob eine Mantille aus blauem Utlas, welche Ihre Majestät am Tage meiner Niederkunft umgehabt hatte, weil es in meinem Zimmer sehr kalt war, nicht bei mir liegen

geblieben wäre. Madame Wladislawa suchte diese Mantille überall und fand sie endlich in einem Winkel meines Toilettezimmers, wo man sie nicht bemerkt hatte, weil man seit meiner Niederkunft dies Zimmer nur selten betrat. Sie schickte das Kleidungsstück sofort zur Kaiserin. Wie wir später erfuhren, hatte dieser Umhang zu einem eigentümlichen Porfall Der= anlassung gegeben. Die Kaiserin, die keine bestimmte Zeit festsette, wann sie zu Bett ging, wann sie aufstand, dinierte, soupierte, oder Toilette machte, legte sich eines Nachmittags während der drei erwähnten Tage auf ein Sofa, auf welches sie eine Matrate und Kissen hatte breiten lassen. 27achdem fie eine Weile geruht, fing sie an zu frosteln und verlangte die blaue Mantille. Da diese in meinem Zimmer liegen geblieben war, suchte man sie überall, ohne sie zu finden, bis die Kaiserin schließlich befahl, unter ihrem Kopffissen nachzusehen. weil sie annahm, sie läge darunter. Die Schwester 217adame Kruses, jene Lieblingskammerfrau der Kaiserin, suchte darauf unter dem Kopffissen Ihrer Majestät, zog indes schnell ihre Hand zuruck, indem sie sagte, die Mantille sei nicht dort, aber ein Paket Haare oder etwas Aehnliches liege darunter. Kaiserin erhob sich sofort und befahl, die Matrate samt den Kissen wegzunehmen. Nicht ohne Erstaunen erblickte man nun ein Paket, in welchem sich verschiedene Wurzeln, die mit einer Unmenge von Haaren umwickelt waren, befanden. Sofort erklärten die frauen der Kaiserin und auch diese selbst, es musse unzweifelhaft Bererei sein, und alle ergingen sich in Vermutungen, wer wohl die Verwegenheit gehabt haben könne, das Paket unter das Kopfkissen Ihrer Majestät zu legen. Bald hatte man eine der frauen, die Ihre kaiserliche Majestät am meisten bevorzugte, in Verdacht. Dieselbe war bekannt unter dem Namen Unna Dimitrewna Dumaschema. Dor nicht langer Zeit war sie Witwe geworden und hatte sich

zum zweiten Male mit einem Kammerdiener der Kaiserin verheiratet. Den beiden Schuwaloffs ftand diefe grau wegen ihres Einflusses und des Vertrauens, das ihr die Kaiserin entgegenbrachte, im Wege, so daß sie ihnen sehr wohl einen Streich spielen konnte, durch den der Einfluß der Schuwaloffs gelitten haben würde. Da es den Schuwaloffs nicht an Unhängern fehlte, fingen auch diese an, die Sache als ein Ver= brechen aufzufassen, wozu, nebenbei gesagt, die Kaiserin selbst sehr geneigt war, weil sie an Zauberei und Hererei glaubte. Demzufolge befahl sie dem Grafen Allerander Schuwaloff, die frau, sowie ihren Mann und ihre beiden Sohne, von denen der eine ein Gardeoffizier, der andere Kammerpage der Kai= ferin war, verhaften zu lassen. Zwei Tage nach seiner Der= haftung verlangte der Mann ein Rasiermesser, um sich zu rasieren, und schnitt sich den Bals ab. Was die frau und die Sohne betraf, so waren sie lange Zeit im Befängnis, und die erstere gestand ein, daß sie, um die Bunft der Kaiferin gu bewahren. Zaubermittel angewandt und am Gründonnerstag ein paar Körner gebrannten Salzes in ein Glas Ungarwein geschüttet habe, das sie dann der Kaiserin prasentierte. Die Sache endigte damit, daß Mutter und Söhne aus Moskau ver= bannt wurden. Später verbreitete sich ein Berücht, demgu= folge eine Ohnmacht, welche die Kaiserin furz vor meiner Ent= bindung gehabt, durch das ihr von jener frau gereichte Be= tränk hervorgerufen worden sei. In Wirklichkeit aber hatte sie ihr am Gründonnerstag nicht mehr als zwei bis drei Körner Salz ins Blas geschüttet, die ihr sicherlich nicht schaden konnten. Das einzig Cadelnswerte dabei mar die Verwegen= heit der frau und ihr Aberalaube.

Endlich schlug mir der Großfürst vor, da er sich abends ohne meine Shrendamen, denen er den Hof in der auffälligsten Weise machte, langweilte, die Abende in meinem Zimmer zu

verbringen. Er bemühte sich gerade damals um die Häßlichste von allen, die Gräfin Elisabeth Woronzow.

Um sechsten Tage fand die Taufe meines Sohnes statt. Es hätte wenig gefehlt, daß er an Mundfäule gestorben ware. Ich selbst konnte nur beimlich Nachricht über ihn erhalten, denn nach seinem Befinden zu fragen, murde für Zweifel an der Sorafalt der Kaiserin gehalten und sehr schlecht aufgenommen worden sein. Zudem batte sie ihn in ihr eigenes Zimmer bringen lassen, und sowie er zu schreien anfing, eilte sie selbst zu ihm. Aus übergroßer Sorgfalt brachte man ihn dem Ersticken nahe. Er lag in einem fehr heißen Zimmer, gang in flanell eingewickelt, in einer mit schwarzem guchspelz gefütterten Wiege und war mit einer Utlassteppdecke zugedeckt, über welcher eine rosa Samtdecke lag, die ebenfalls mit schwar= zem fuchspelz gefüttert war. Ich selbst sah ihn später wieder= holt in seiner Wiege, in Schweiß gebadet. Uls er größer wurde, zog ihm daher der geringste Cuftzug sofort eine Erfältung und Krankheit zu. Außerdem war er von einer großen Zahl alter frauen umgeben, die, aus migverstandener fürforge und Mangel an gesundem Menschenverstand, ihm viel mehr physische und moralische Leiden zufügten, als daß sie ihm von Nuken waren.

Um Tauftage kam die Raiserin nach der Leilerlickkeit in mein Iimmer und überreichte mir eigenhändig auf einem goldenen Teller einen Besehl an ihr Rabinett, mir 100 000 Aubel auszuzahlen. Daneben lag ein Schmuckkästichen, welches ich nicht früher öffnete, als bis sie sich entsernt hatte. Das Geld kam mir sehr gelegen, denn ich besaß momentan keinen Pfennig und war mit Schulden überlastet. Was den Schmuckkasten betraf, so machte sein Inhalt nicht den geringsten Eindruck auf mich. Er enthielt ein klägliches kleines Halsband samt goldenen Ohrgehängen und zwei erbärmlichen Ringen, die

ich mich geschämt haben wurde, meinen Kammerfrauen zu schenken. In dem gangen Schmuck war nicht ein Stein, der mehr als bundert Rubel wert gewesen wäre, ebenso wenig zeichnete er sich durch Arbeit oder Beschmack aus. Ich schwieg indes und ließ das kaiserliche Schmuckfästehen verschließen. Offenbar fühlte man die wahrhafte Schäbigkeit des Beschenkes selber, denn bald danach kam Graf Allegander Schuwaloff zu mir mit dem Befehle, sich zu erkundigen, wie mir der Schmuck gefalle. Ich erwiderte, alles, was ich aus den Händen Ihrer kaiserlichen Majestät empfange, betrachte ich gewohn= heitsgemäß als unschätzbar für mich. Er entfernte sich lächelnd mit diesem Kompliment. Später kam er auf diesen Gegenstand wieder einmal zu sprechen, da er sah, daß ich mein schönes Halsband und besonders die schäbigen Ohrringe niemals trug, und forderte mich auf, es doch manchmal anzulegen. Darauf antwortete ich ihm, ich sei gewöhnt, an den festen der Kaiserin nur das Schönste zu tragen, was ich besitze, und dies Kollier nebst den Ohrgehängen könnte ich unmöglich dazu rechnen.

Dier oder fünf Tage nachdem mir das von der Kaiserin geschenkte Geld ausgezahlt worden war, ließ mich ihr Kabinettssekretär, der Baron Tscherkassoff, bitten, diese Summe um des Himmels willen dem Kabinette der Kaiserin wieder zu leihen, da sie Geld fordere, aber kein Psennig da sei. Ich schickte ihm also das Geld zurück, und er gab es mir im Januar wieder. Die Ursache dazu war folgende. Als der Großfürst von dem Geschenke hörte, welches die Kaiserin mir gemacht, geriet er vor Wut fast außer sich, weil sie ihm nichts gegeben hatte, und äußerte sich darüber mit großer Rücksichtslosigkeit gegen den Grafen Alleyander Schuwaloff. Dieser sagte es der Kaiserin wieder, worauf sie ihrem Aessen sofort eine der meinigen gleiche Summe schickte.

Nach der Taufe meines Sohnes fanden Sestlichkeiten, Bälle,

Illuminationen, feuerwerke bei Hofe statt, während ich noch immer frank und von Cangeweile gequält an mein Bett ge= fesselt war. Endlich wählte man den siebzehnten Tag nach meiner Entbindung, um mir zwei sehr unangenehme Machrichten auf einmal mitzuteilen: erstens, daß Sergius Soltikoff beauftragt worden sei, die Kunde von der Geburt meines Sohnes nach Schweden zu bringen; zweitens, daß die Hochzeit der fürstin Gagarin auf nächste Woche festgesetzt war — das heißt auf gut Deutsch, daß ich für immer von den beiden Men= schen getrennt werden sollte, die ich von meiner ganzen Umgebung am meisten liebte. Mehr als je vergrub ich mich in meine Kiffen und grämte mich. Um mein Bett nicht verlaffen gu muffen, schützte ich eine Verschlimmerung der Schmerzen im Bein vor, wodurch ich gehindert werde, mich zu erheben. Allein in Wahrheit wollte und konnte ich niemand sehen, weil ich unsäglich traurig war.

Inzwischen hatte auch der Großfürst einen großen Derdruß gehabt. Graf Alexander Schuwaloff teilte ihm nämlich mit, daß ihm ein früherer Jäger des Grokfürsten, namens Bastian - derselbe, dem die Kaiserin vor mehreren Jahren befahl, mein früheres Kammermädchen, fräulein Schenk, zu heiraten - gemeldet habe, er hätte von irgend jemand gehört, Bresson wolle dem Großfürsten ich weiß nicht was zu trinken geben. Mun aber war dieser Bastian ein Bruder Liederlich und Trunkenbold, der zuweilen mit Seiner kaiserlichen Hoheit zechte. Da er sich mit Bresson, den er beim Großfürsten für bevorzugter hielt als sich selbst, entzweit hatte, gedachte er demselben einen Streich zu spielen. Der Großfürst indes war beiden sehr gewogen. Schließlich wurde Bastian auf die festung geschieft, und auch Breffon erwartete dieselbe Strafe, fam jedoch mit der Ungst davon. Später wurde der Jäger des Candes verwiesen und samt seiner frau nach Bolitein geschickt,

während Bresson seine Stelle behielt, weil er jedermann als Spion diente.

Nach einigem Aufschub, der daher rührte, daß die Kaisserin weder oft noch gern unterschrieb, reiste Sergius Soltisfoff ab, und die fürstin Gagarin vermählte sich zur festsgesehten Zeit.

Nachdem die vierzia Tage meines Wochenbetts porüber waren, fam die Kaiserin zu meiner Einsegnung zum zweiten Male nach meiner Niederkunft in mein Zimmer. Um sie zu empfangen, hatte ich das Bett verlassen, aber sie fand mich so matt und abgemagert, daß sie mich, mährend ihr Beichtvater die Gebete las, sigen ließ. Auch meinen Sohn hatte man in mein Zimmer gebracht. Es war das erstemal seit seiner Beburt, daß ich ihn sah. Ich fand ihn sehr schön, und sein Unblick beiterte mich ein wenig auf. Allein unmittelbar nach Be= endigung der Bebete ließ ihn die Kaiserin wieder forttragen und entfernte sich ebenfalls. Ihre Majestät bestimmte den 1. November als den Tag, an welchem ich nach den sechs Wochen die üblichen Blückwünsche empfangen sollte. Zu diesem Zwecke möblierte man das Zimmer neben dem meinigen kostbar aus; ich rubte auf einem Cager von silbergesticktem rosa Samt und jedermann füßte mir die Hand. Auch die Kaiserin fand sich ein und begab sich darauf in den Wintervalast, wohin wir Befehl hatten, ihr in zwei bis drei Tagen zu folgen. Man räumte uns hier die Gemächer ein, welche meine 217utter bewohnt hatte, und die eigentlich einen Teil des Hauses Maguschiski sowie des Hauses Ragusinski ausmachten. Die andere Balfte des letteren murde von dem Ministerium der auswär= tigen Ungelegenheiten eingenommen. Der Winterpalaft, an der Seite des großen Plakes, war damals gerade im Bau begriffen.

Ich 30g aus dem Sommerpalast in die Winterwohnung

mit dem festen Entschluß, mein Zimmer nicht früher zu verlassen, als bis ich mich kräftig genug fühlte, meine Hypochondrie zu überwinden. Ich las damals die Geschichte Deutschlands, sowie die allgemeine Geschichte von Voltaire, und im Winter darauf las ich so viele russische Bücher, als ich mir nur perschaffen konnte: unter andern zwei sehr starke Bände einer russischen Uebersetzung von Baronius. Darauf verfiel ich auf Montesquieus » Geist der Gesethe«, dann auf die Unnalen des Tacitus, die eine eigenartige Revolution in meinem Kopfe hervorriefen, wozu vielleicht meine migvergnügte Stimmung in dieser Zeit nicht wenig beitrug. Ich fing an, die Dinge schwärzer zu seben und tiefere, den verschiedenen Interessen entsprechendere Urfachen in dem zu suchen, was vor meinen Augen vorging. Und dennoch nahm ich meine Kräfte zu= sammen, um zu Weihnachten auszugehen. Ich war sogar beim Gottesdienst zugegen, aber schon in der Kirche überfiel mich ein so heftiger Schüttelfrost, mein ganzer Körper schmerzte so, daß ich mich sofort, als ich wieder in meinem Zimmer an= gelangt war, ins Bett legen mußte. Cekteres war allerdings weiter nichts als eine Chaiselongue, die ich vor eine Capetentür gestellt hatte, durch welche, wie es mir schien, keine Zugluft wehte, weil außer einem doppelten Türvorhang noch ein großer Wandschirm davor stand. Trokdem aber glaube ich, daß diese Tür die Ursache aller Ceiden gewesen ist, die mich in jenem Winter aufs Krankenlager warfen. Im Tage nach Weihnachten war meine Sieberhitze so groß, daß ich zu phantafieren anfing. Wenn ich die Augen schloß, sah ich nichts als verschwommene Bilder von den Platten des Ofens, der am Suffende meiner Chaiselongue stand, da das Jimmer eng und klein war. Mein Schlafzimmer benutzte ich nie, weil es sehr falt war, denn die genster auf beiden Seiten waren nach Morden und Often der Mewa zu gelegen. Ein anderer Grund, der

mich von der Benutzung meines Schlafgemaches fernhielt, war die Nähe der Jimmer des Großfürsten, wo am Tage und während des größten Teiles der Nacht fortwährend ein Lärmen wie in einer Wachtstube stattfand. Außerdem drang ein unsangenehmer Tabaksgeruch und Qualm herein, da der Großsfürst und seine Umgebung viel rauchten. So hielt ich mich denn den ganzen Winter hindurch in dem ärmlichen, kleinen, schmalen Jimmer auf, das drei Türen, zwei Fenster und einen Fensterpfeiler besaß und kaum sieben bis acht Arschinen (russsssche Ellen) lang und vier breit war.

## Sechzehntes Kapitel.

Rücklehr Soltikoffs. — Ich erwarte ihn vergebens bei mir. — Meine Vorwürse und seine Ausreden. — Ich lasse verschiedene Personen meine Verachtung fühlen. — Kanmerherr Brockdorf und der Masser Braun. — Wortwechsel wissen den Großfürsten. — Unzug nach Oranienbaum. — Der Großfürst läßt ein ganzes Truppendetachement aus Holsein kommen. — Ukan stindet das Ganze sehr lächerlich. — Prophezeiung. — Sir Williams. — Graf Poniatowski. — Namenssest meines Sohnes. — Sergius Soltikoss versiert in meinen Augen. — Die holseinschen Truppen reisen ab. — Briefe Con Narischtins an nich. — Der wirkliche Versasser dieser Briefe ist Poniatowski. — Ungenehmer Aufenthalt im Winterpalaßt. — Des Großfürsten liediges Spielzeug. — Bälle und Konzerte beim Großfürsten – Collheiten Aratischfins. — Heimliche nächtliche Besuche bei den Narischfins und bei mit.

Das Jahr 1755 begann. Von Weihnachten bis zur kastenseit gab es nichts als keste am Hose und in der Stadt. Unlaß dazu war noch immer die Geburt meines Sohnes. Jedermann beeilte sich, die schönsten Gastmähler, Bälle, Maskeraden, Illuminationen und keuerwerke um die Wette zu veranstalten. Aber unter dem Vorwand von Krankheit war ich selbst bei keinem dieser keste dabei.

Alls der Karneval sich seinem Ende näherte, kam Sergius Soltikosse endlich wieder aus Schweden zurück. Während seiner Abwesenheit schickte mir der Großkanzler Graf Bestuscheff alle Aachrichten, die er von ihm empfing, sowie die Depeschen des Grafen Panin, der damals russischer Gesandter in Schweden war, durch Madame Wladislawa. Diese bekam sie durch ihren Schwiegersohn, den ersten Schreiber des Großkanzlers, zugestellt, und ich meinerseits sandte auf demselben Wege Briefe an Sergius. Auf diese Weise hörte ich auch, daß, sobald Sergius Soltikoss zurückgekommen sein würde, man entschlossen war, ihn als russischen Bevollmächtigten nach Hamsburg zu senden, an Stelle des Fürsten Galitin, den man zur Urmee versetze. Diese Nachricht trug natürlich nicht dazu bei, meinen Kummer zu vermindern.

Als Sergius Soltikoff zurückgekehrt war, ließ er mich durch Ceon Narischkin bitten, ihm mitzuteilen, ob ich es möglich machen könnte, ihn zu empfangen. Ich sprach mit 217adame Wladislawa darüber, die denn auch in eine Zusammenkunft willigte. Er sollte erst zu ihr, dann durch ihr Fimmer zu mir kommen. Ich wartete die ganze Nacht bis drei Uhr morgens, aber er kam nicht. Während ich in Todesangst schwebte und mir den Kopf zerbrach, was ihn vom Kommen abgehalten haben könnte, erfuhr ich am folgenden Tage, daß er vom Grafen Roman Woronzow in eine Freimaurerloge geschleppt worden war, und er selbst behauptete, er habe sich nicht zurückziehen können, ohne Verdacht zu erregen. Aber ich fragte und forschte Ceon Marischtin so lange aus, bis es mir schließlich klar wie der Tag ward, daß er bloß aus Mangel an Juneigung und Aufmerksamkeit für micht nicht gekommen war, ohne die geringste Rücksicht auf das, was ich seit langer Zeit allein aus Ciebe zu ihm litt.

Sogar Con Marischtin, sein Freund, entschuldigte ihn

nicht, und ich will es nur gestehen, ich selbst fühlte mich aufs äußerste beleidigt. So schrieb ich ihm denn einen Brief, worin ich mich bitter über sein Benehmen beklagte. Er antwortete mir und fam. Es war für ihn ein leichtes, mich zu befänftigen, weil ich nur allzu sehr geneigt war, mich von ihm beruhigen ju laffen. Er redete mir gu, in der Weffentlichkeit zu erscheinen; ich folgte seinem Rate und war am 10. februar gum Geburtstage des Groffürsten und Palmsonntag am Bofe zugegen. Ich ließ mir eigens für diesen Tag ein hellblaues, goldbesticktes Samtfleid machen. Da ich mahrend meiner Ginsamkeit eine Menge Beobachtungen gemacht hatte, faßte ich den Entschluß, diejenigen, die mir so manchen Kummer verursacht, so viel an mir lag, es fühlen zu lassen, daß man mich nicht ungestraft beleidigt und man meine Zuneigung oder Billigung nicht durch schlechtes Betragen gewinne. Daber versäumte ich auch keine Belegenheit, den beiden Schumgloffs merken zu lassen, wie sehr fie mich zu ihren Bunften eingenommen hatten, und bezeigte ihnen meine tiefste Verachtung. 3ch deckte gegen andere ihre Schlechtiakeit und Dummheit auf, machte sie lächerlich, wo ich nur konnte, mußte ihnen immer einige Sarkasmen zu fagen, welche sich blitschnell in der gangen Stadt verbreiteten und ihre schadenfrohen feinde auf ihre Kosten amusierten. Mit einem Wort, ich rächte mich an ihnen auf jede nur mögliche Weise. Waren sie anwesend, so verfehlte ich niemals, diejenigen auszuzeichnen, die sie nicht leiden mochten, und da eine große Ungahl Ceute sie haften, hatte ich keinen Mangel an Dersonen, die für meine Zwecke geeignet waren. Besonders bezeigte ich den beiden Grafen Razumowski, die ich sehr gern hatte, mehr Gunst denn je, verdoppelte meine Aufmerksamkeit und Böflichfeit gegen jedermann, mit Ausnahme der Schuwaloffs. Kurz, ich hielt mich aufrecht, ging erhobenen Hauptes, mehr als Unführer einer großen Partei, als ein gedemütigtes und unter-

drücktes Wesen einher. Einen Augenblick mußten die Berren Schuwaloff nicht, wie sie sich dazu stellen sollten. Sie hielten Rat und nahmen ihre Zuflucht zu höfischen Tisten und Ränken. Bu jener Zeit erschien in Augland ein Berr Brockdorf, ein holsteinscher Edelmann, der früher durch die damalige Umgebung des Groffürsten, Brummer und Bertholz, aus Aufland ausgewiesen worden, weil er als intriganter Mensch von schlechtem Charafter bekannt war. Dieser kam den Schuwa= loffs sehr gelegen. Da er vom Groffürsten als Berzog von Holftein einen Kammerherrnschlüssel erhalten, hatte er Sutritt bei Seiner kaiserlichen Hoheit, die überhaupt für jeden Dummkopf, der aus Holstein kam, günstig gestimmt war. Brockdorf wurde bald mit Deter Schuwaloff bekannt, und zwar auf folgende Weise. In dem Gasthause, wo er logierte, machte er die Bekanntschaft eines Menschen, der die Gasthäuser Detersburgs nur verließ, um drei sehr hubsche deutsche Madchen namens Reifenstein zu besuchen, von denen die eine vom Grafen Peter Schuwaloff unterhalten wurde. Der Erwähnte hieß Braun und war eine Urt Makler für alle möglichen Dinge. Er brachte auch Brockdorf zu den Mädchen, wo dieser den Grafen Schuma= loff traf. Cetterer erklärte in den überschwenglichsten 2lus= drücken seine Ergebenheit für den Großfürsten und beklagte sich selbstverständlich über mich. Brockdorf berichtete alles bei der ersten Gelegenheit dem Großfürsten wieder und bearbeitete ihn, er solle, wie er sich ausdrückte, seine frau zur Vernunft bringen. Bu diesem Zwecke kam Seine kaiserliche Hoheit eines Tages nach dem Diner in mein Jimmer und sagte, ich fange wirklich an, gang unerträglich stolz zu werden, aber er wolle mich schon zur Vernunft bringen. Als ich ihn fragte, worin denn dieser Stolz bestehe, antwortete er: "Sie halten sich außerordentlich gerade." Darauf fragte ich aufs neue, ob man, um ihm zu gefallen, mit gefrümmtem Rücken, wie

die Sklaven des Sultans, geben muffe? hieruber wurde er bose und sagte, er werde mich schon zur Vernunft zu bringen wissen. - "Wie?" fragte ich. Da stellte er sich mit dem Rücken gegen die Wand, zog seinen Degen bis zur Balfte und zeigte ihn mir. Ich fragte ihn, was dies bedeute, ob er sich mit mir schlagen wolle? Aber dann musse auch ich einen Degen haben. Er stieß seinen Säbel wieder in die Scheide und fagte, meine Schlochtigkeit überschreite jegliche Grenze, und als ich ihn fragte, inwiefern? erwiderte er stotternd: "Mun, den Schuwaloffs gegenüber." Bierauf antwortete ich, er schwatze alles nach, was er höre, und würde aut tun, lieber nicht von Dingen zu sprechen, die er nicht wisse oder verstehe. Er indes fuhr fort: "Das sind die folgen, wenn man seinen wahren freunden nicht traut; es geht einem schlecht dabei. Bätten Sie Der= trauen zu mir gehabt, Sie würden sich sehr wohl dabei befunden haben." - Ich erwiderte: "Dertrauen, worin?" -Und nun begann er eine so unsinnige und gegen die gewöhn= lichen Regeln des gesunden Menschenverstandes verstoßende Auseinandersetzung, daß ich, da ich sah, daß er einzig und allein faselte, ihn reden ließ, ohne zu antworten, und eine günstige Pause benutzte, um ihm den Rat zu geben, er solle zu Bett gehen. Denn ich sah deutlich, daß der Wein ihm sein ganges bischen Vernunft genommen und allen Verstand in ihm abge= stumpft hatte. Er folgte denn auch meinem Rate und leate sich schlafen. Schon damals fing er an, fortwährend nach Wein und Tabak zu riechen, ein Beruch, der allen, die ihm nahe famen, unerträglich mar.

Denselben Abend beim Kartenspiel meldete mir Graf Alexander Schuwaloff seitens der Kaiserin, sie habe meinen Damen verboten, verschiedene Puhsachen zu tragen, die in einer öffentlichen Bekanntmachung einzeln aufgezählt waren. Um ihm nun zu zeigen, wie Seine kaiserliche Hoheit mich in

Katharina II.

bezug auf mein Benehmen gegen die Schuwaloffs gebessert hatte, lachte ich ihm oirekt ins Gesicht und sagte, er hätte sich die Mühe sparen können, mir diesen Besehl zu übermitteln, denn ich trüge nie etwas, was Ihrer kaiserlichen Majestät mißsiele. Außerdem suche ich mein Verdienst weder in der Schönheit, noch in der Kleidung, denn wenn die eine dahin sei, werde die andere lächerlich; der Charakter allein sei dauernd. Er hörte mich bis zu Ende an, blinzelte dann, wie es seine Gewohnheit war, mit dem rechten Auge und ging, während ich seine Grimasse hinter ihm nachäffte, worüber die ganze Gesellschaft laut auflachte.

Einige Tage nachher teilte mir der Großfürst mit, er wolle die Kaiserin wegen seiner holsteinschen Ungelegenheiten, welche fich mehr und mehr verschlimmerten, um Beld bitten; Broddorf habe ihm diesen Rat gegeben. Daß dies nur ein Köder war, den man ihm hinhielt, damit er seine gange Boffnung, Beld zu erhalten, auf die Schuwaloffs setzen sollte, sah ich nur zu gut und fragte ihn deshalb, ob man nicht auf andere Weise Geldmittel auftreiben könnte. Er erwiderte, er wolle mich mit den forderungen der Holsteiner bekannt machen, und tat es. Nachdem ich die Papiere, die er mir zeigte, durchaelesen, sagte ich zu ihm, mir scheine, er könne sich's ersparen, seine Tante um Beld anzukriegen, zumal sie wohl seine Bitte abschlagen werde, nachdem sie ihm erst vor kaum sechs Wochen 100 000 Rubel geschenkt habe. Er indes blieb bei seiner Meinung, und ich bei der meinigen. Das Ende davon war, daß man ihn lange Zeit mit der Hoffnung auf Geld hinhielt, und er schließlich doch nichts bekam.

Nach Ostern zogen wir nach Oranienbaum. Vor unserer Abreise erlaubte mir die Raiserin, meinen Sohn zu sehen: zum dritten Male, seit er geboren war. Um in sein Timmer zu gelangen, mußte man alle Gemächer Ihrer Majestät durch-

schreiten. Ich fand ihn in einer erstickenden hitze, wie ich bereits erzählt habe.

Unf dem Cande angelangt, batten wir eine merkwürdige Ueberraschung. Seine kaiserliche Hoheit, mit dem die Hol= steiner unablässig von dem Defizit im Staatshaushalt sprachen, obwohl ihm jedermann riet, diese Ceute zu meiden, die er noch dazu nur verstohlen und zeitweise sehen konnte, faßte plötlich den fühnen Entschluß, ein ganzes holsteinsches Detache= ment Soldaten kommen zu lassen. Auch dies war ein Kunst= ariff jenes perwünschten Brockdorf, welcher der vorherrschen= den Ceidenschaft des Großfürsten schmeichelte. Er hatte den Schuwaloffs zu verstehen gegeben, daß, wenn sie ihm mit diesem Spielzeug oder Steckenpferd freien Willen ließen, sie fich seiner Gunft auf immer versichern könnten, denn sie würden dadurch seiner Zustimmung zu allem, was sie etwa unter= nähmen, gewiß sicher sein. Wie es schien, verbarg man der Kaiserin, die Holstein und alles, was von dort kam, haßte, weil sie gesehen, wie ähnliche militärische Kinderspiele den Dater des Brokfürsten, den Bergog Karl friedrich, in den Alugen Deters I. und gang Auflands in ein schlechtes Licht gesett hatten, die Sache anfangs, und sagte ihr, es habe so wenig auf sich, daß es nicht der Mühe wert wäre, davon zu reden. Außerdem war ja audy die Gegenwart des Grafen Schuwaloff allein von genügendem Einfluß, allen üblen folgen vorzubeugen. In Kiel eingeschifft, landete also das Detache= ment bei Kronstadt und fam nad Oranienbaum. Der Großfürst, der zur Zeit Tschoglokoffs die holsteinsche Uniform nur in seinem Zimmer gang verstohlen getragen hatte, legte jett feine andere mehr an, ausgenommen bei Boffesten, obgleich er Oberstleutnant des Regiments Preobraschenski und außerdem Chef eines russischen Kürassierregiments war. Auf den Rat Brockdorfs hüllte er mir gegenüber diesen Truppentransport

in das tiefste Geheimnis. Ich gestehe, daß ich, als ich zum ersten Male davon hörte, vor der verderblichen Wirkung zitterte, welche dieser Schritt bei dem russischen Dolf und bei der Kaiserin selbst, deren Gefühle mir bekannt waren, hervorbringen mußte. 211s das Detachement durch Oranienbaum marschierte, stand Alexander Schuwaloff neben mir auf dem Balkon und blinzelte mit den Augen, denn innerlich migbilligte er, was er und seine Genossen übereingekommen waren, öffent= lich zu dulden. Die Bewachung des Schlosses Oranienbaum war abwechselnd dem Regiment Ingermanland und dem Regiment Ustrachan anvertraut, und ich erfuhr, daß die Ceute jener Regimenter, als sie die holsteinschen Truppen vorbeimarschieren saben, gerufen hatten: "Diese verfluchten Deutschen sind alle an den König von Preußen verkauft; es sind lauter Verräter, die man nach Aufland bringt." Im allgemeinen war das Dublikum über die Cat des Brokfürsten entrustet. Die Ergebensten zuckten die Achseln, die Gemäßigten fanden die Sache lächerlich. Im Grunde genommen war es ein sehr unvor= sichtiges Kinderspiel. Ich für meinen Teil schwieg, wenn man mich aber direkt darüber fragte, fagte ich gang offen jedem meine Meinung, damit man sah, ich billige das Geschehene durchaus nicht. Und von welcher Seite ich es auch betrachten mochte, immer erschien es mir von dem schädlichsten Einfluß auf das Wohl des Großfürsten. Konnte man denn anderer Unsicht sein, wenn man alles genau überlegte? Sein blokes Dergnügen konnte ihn doch niemals für den Machteil ent= schädigen, der ihm dadurch bei der öffentlichen Meinung er= wuchs. Aber der Großfürst, begeistert von seinen Soldaten, richtete sich mit ihnen in dem dazu aufgeschlagenen Cager ein und beschäftigte sich ausschließlich damit, sie einzuererzieren. 27un mußten sie aber auch ernährt werden - daran hatte man nämlich gar nicht gedacht. Aber die Sache eilte. Es gab

einige Debatten mit dem Hofmarschall, der auf die an ihn gestellten forderungen nicht vorbereitet war. Endlich indes ließ er fich bereden, und die Hoflakaien samt den Soldaten der Schloßwache vom Regiment Ingermanland mußten für die Meuangefommenen Nahrungsmittel aus dem Schlosse herbeischaffen. Dann befand sich das Cager nicht eben in nächster Rähe des Dalastes. Außerdem bekam niemand etwas für seine Mühe furg, man fann sich den angenehmen Eindruck vorstellen, den eine so geschickte und fluge Unordnung hervorbringen mußte. Die Soldaten des Regiments Ingermanland murrten: "Sind wir denn die Diener dieser verfluchten Deutschen geworden?" Die Hoflakaien: "Man zwingt uns, einen Haufen Dorflümmel zu bedienen!" Als ich sab und hörte, was voraina, faste ich den festen Entschluß, mich diesem nachteiligen Kinderspiele so fern als möglich zu halten. Da die Verheirgteten unserer Kammerherren ihre frauen bei sich hatten, bildeten wir eine ziemlich ansehnliche Besellschaft, zumal die Berren selbst im holsteinschen Cager, das Seine Hoheit keinen Augenblick verließ, nichts zu tun hatten. Wir gingen so oft wie möglich spazieren, aber immer an der dem Cager entgegengesetzten Seite porbei, wo wir mit demselben in keiner Weise in Berühruna famen.

Ich hatte damals den Einfall, mir in Oranienbaum einen Garten anzulegen. Da ich jedoch wußte, daß der Großfürst feinen Zoll Erde dazu hergeben werde, bat ich den fürsten Galitin, mir 300 Toisen nutslosen und seit langer Zeit brackeliegenden Candes, welches er in der Nähe von Oranienbaum besaß, zu verkaufen oder abzutreten. Dieses Terrain gehörte acht Personen der Familie, aber sie traten es mir troßdem bereitwilligst ab, ohne eine Bezahlung anzunehmen. Ich sing also an, Pläne zu machen und zu pflanzen, und da es das erstemal war, daß ich mich auf diesem Gebiete versuchte, so nahmen

sie sehr große Dimensionen an. Mein alter Chirurg Gvon fagte, als er dies fah: "Wozu foll das? Denken Sie an mich, ich sage Ihnen im voraus, daß Sie dies alles eines Tages aufgeben werden." Seine Prophezeiung erfüllte sich. Aber ich bedurfte damals einer Unterhaltung, die meine Phantasie anregte. Zur Unpflanzung meines Gartens bediente ich mich zuerst des Bärtners von Oranienbaum, namens Camberti. Dieser war im Dienste der Kaiserin, als sie noch Prinzessin war, auf dem Gute Zarskoje Selo gewesen und von dort nach Oranienbaum versetzt worden. Er war ein wenig Prophet, und eine seiner Prophezeiungen, welche die Kaiserin betrafen, hatte sich erfüllt. Er hatte ihr nämlich vorheraesaat, daß sie den Thron besteigen werde. Unch mir prophezeite dieser Mann, so oft ich es hören wollte, daß ich einst souverane Kaiserin von Rugland werde, daß ich Söhne, Entel und Großenkel haben und in hohem Alter, über achtzig Jahre alt, sterben werde. Ja, er tat mehr: er nannte sogar das Jahr meiner Thronbesteigung, sechs Jahre bevor dies Ereignis eintrat. Es war ein wunderlicher Mensch, der mit einer Zuversicht sprach, die durch nichts erschüttert werden konnte. Unter anderm behauptete er, die Kaiserin gurne ihm, weil seine Prophezeiung eingetroffen sei, und habe ihn von Zarskoje Selo nach Oranienbaum geschickt, weil sie ihn fürchte.

Ju Pfingsten, glaube ich, ließ man uns von Oranienbaum nach der Stadt kommen. Ungefähr um dieselbe Zeit traf der englische Gesandte Sir Williams in Rußland ein. In seinem Gesolge befand sich auch der polnische Graf Poniatowski, der Sohn jenes Poniatowski, der die Partei Karls XII., des Königs von Schweden, vertreten hatte. Tach einem kurzen Unsenthalt in der Stadt kehrten wir nach Oranienbaum zurück, wo auf Vesehl der Kaiserin die zeier des Peterstages stattsinden sollte. Sie selbst erschien nicht dabei, weil sie keine Lust hatte, das

erste Namensfest meines Sohnes Paul zu feiern, welches auf denselben Tag fällt. Sie blieb also in Peterhof, sette fich an ein Senster und verließ diesen Plat mahrscheinlich den gangen Tag nicht, denn alle, die nach Oranienbaum famen, wollten sie sitzen gesehen haben. Die Gesellschaft war sehr zahlreich. In dem Saale am Eingang meines Gartens wurde getangt und später gegessen, wozu sich auch die fremden Gesandten und Minister einfanden. Dabei erinnere ich mich, daß der englische Gesandte Sir Williams beim Souper mein Machbar war und wir uns auf eine ebenso angenehme als heitere Weise unterhielten. Da er viel Beift und Kenntniffe besag und fast gang Europa kannte, war es nicht schwer, mit ihm zu konversieren. Später hörte ich, daß er sich an diesem Albend ebensosehr amusiert hatte, als ich, und mit großer Unerkennung von mir gesprochen habe. Das lettere war mir übrigens bei mir verwandten Seelen nichts Neues, und da ich damals noch wenige Meider hatte, sprach man im allgemeinen mit viel Alchtung von mir. Ich galt für geistreich, und viele, die mich näher kannten, ehrten mich durch ihr Dertrauen, fragten mich um Rat und befanden sich nicht übel dabei. Selbst der Broffürst nannte mich seit langer Zeit »Madame Hilfsquelle«, und so boje und verdrießlich er auch gegen mich sein mochte, kam er doch, sobald er in irgend einer Beziehung sich nicht zu helfen wußte, gewohnheitsgemäß eilig zu mir gelaufen, um sich meinen Rat zu holen, woraut er, nachdem er ihn empfangen, sich ebenso eilig wieder aus dem Staube machte. Auch erinnere ich mich, daß ich bei jenem feste in Oranienbaum, während Graf Donia= towski tanzte, mit dem Chevalier Williams über Poniatowskis Dater sprach und wie schlecht sich derselbe gegen Deter I. benommen habe. Der englische Gesandte sagte mir viel Dorteilhaftes vom Sohne und bestätigte mir, was ich wußte, nämlich daß sein Dater und die familie seiner Mutter, die Czartoriskis, damals die russische Partei in Polen bildeten, und der Alte seinen Sohn nach Außland geschickt habe, um ihn in den Gefühlen seiner Partei für Außland zu besestigen. Im übrigen hossten seine Derwandten sehr auf den Ersolg des jungen Mannes in Außland. Poniatowski mochte damals zweis bis dreiundzwanzig Jahre alt sein. Ich erwiderte dem englischen Gesandten, was die Fremden beträfe, so betrachte ich Außland überhaupt als einen Probierstein des Verdienstes, und wer in Außland Ersolg habe, könne sicher sein, in ganz Europa Ersolg zu haben. Und diese Ansicht habe ich sets ausrecht erhalten, denn nirgends als in Außland versteht man besser die Schwächen, Lächerlichseiten und Fehler eines Aussländers zu entdecken. Man kann gewiß sein, daß ihm hier nichts entgeht, weil jeder Ausse von Natur aus die Fremden nicht liebt.

Um dieselbe Zeit ersuhr ich, wie unüberlegt Sergius Soltis koff sich sowohl in Schweden als in Dresden benommen hatte. Ungerdem hatte er allen frauen, mit denen er in Beziehung kam, seine Liebesgeschichte erzählt. Unfangs wollte ich es zwar nicht glauben, allein später wurde es mir von so vielen Seiten wiederholt, daß ihn sogar seine Freunde nicht mehr entschuls digten.

Während dieses Jahres knüpste ich die engsten Freundschaftsbande mit Unna Narischkin, woran ihr Stiesbruder Leon großen Unteil hatte. Er war immer als Dritter in unserm Bunde, und seine Narrheiten nahmen kein Ende. Manchmal sagte er zu uns: "Derjenigen von euch beiden, die sich am besten aufführt, schenke ich ein Kleinod, wofür ihr mir Dank wissen werdet." Wir ließen ihn reden, und keine hatte das Derlangen, zu wissen, was dies Kleinod sei.

Im Gerbst wurden die holsteinschen Truppen auf dem Seewege wieder zurücktransportiert und wir bezogen den

Sommerpalast. Ceon Narischfin erkrankte damals an einem hitzigen kieber, während welcher Zeit er mir Briefe schrieb, denen ich auf den ersten Blick ansah, daß sie nicht von ihm waren. Aber ich antwortete ihm trotzem. Er bat mich in seinen Briefen um eine Menge Näschereien und andere ähnsliche Nichtigkeiten und bedankte sich dann überschwenglich dafür. Die Briefe waren übrigens sehr gut und mit viel Humor gesschrieben. Er behauptete, er ließe sie von seinem Sekretär schreiben, schließlich aber ersuhr ich, daß dieser Sekretär kein anderer als Graf Poniatowski war, der nicht aus Ceons Hause wich, überhaupt mit den Narischkins sehr vertraut verkehrte.

Zu Unfang des Winters zogen wir aus dem Sommerpalast in den Winterpalast, den die Kaiserin aus Holz an derselben Stelle, wo jest das haus der Cschitscherins steht, hatte bauen lassen. Er nahm die gange fläche bis gegenüber dem hause der Bräfin Matjuschkin ein, das damals Maumkoff gehörte. Meine fenster lagen diesem Hause gerade gegenüber, welches zu dieser Zeit meine Ehrendamen bewohnten. Bei meinem Eintritt war ich sehr überrascht von der Bohe und Größe der Räume, die man uns darin anwies. Dier große Porzimmer und zwei Gemächer mit einem Kabinett waren für mich und eben so viele für den Groffürsten bestimmt. Sie waren fo aut verteilt, daß ich die Rähe des Großfürsten nicht im ge= ringsten zu erleiden hatte. Damit hatte ich viel gewonnen! Graf Alexander Schuwaloff bemerkte meine Zufriedenheit und eilte sofort zur Kaiserin, ihr zu sagen, daß ich die Größe und Zahl der für mich bestimmten Räumlichkeiten sehr gelobt hätte, was er mir darauf mit einer Urt Genugtuung, welche er durch das bekannte Blinzeln der Augen und ein Cächeln bezeigte, mitteilte.

In jener Zeit und noch lange nachher bestand das Hauptsspielzeug des Großfürsten in einer ungeheuren Menge kleiner

Puppen und Soldaten aus Blei, Holz, Teig oder Wachs, welche er auf sehr schmalen Tischen, die ein ganzes Zimmer einnahmen, aufstellte; kaum konnte man sich zwischen den Tischen bewegen. Diese hatte er der Länge nach mit Messingstücken miteinander verbunden, und an dem Messing waren Schnüre befestigt, so daß, wenn man diese anzog, seiner Meisnung nach ein Geräusch entstand, das einem Kleingewehrsfeuer glich. Die Hoffeste feierte er mit großer Regelmäßigkeit, indem er seine Truppen auf die eben erwähnte Weise keuer geben ließ. Außerdem löste man täglich die Wache ab, d. h. man nahm von jedem Tische die Puppen, welche dazu bestimmt waren, auf die Wache zu ziehen. Bei dieser Parade war er selbst in Unisorm, gestieselt und gespornt, mit Ringkragen und Schärpe zugegen, und seine Diener, welche zu diesen herrlichen Exerzitien zugelassen wurden, mußten ebenso erscheinen.

Im Winter desselben Jahres glaubte ich aufs neue schwanger zu sein, und man ließ mir zur Ader. Ich hatte oder glaubte vielmehr eine Entzündung an beiden Wangen zu haben, aber nachdem ich einige Tage Schmerzen gehabt, kamen vier Backenzähne zum Vorschein.

Da unsere Gemächer sehr geräumig waren, veranstaltete der Großfürst jede Woche einmal einen Ball und ein Konzert, wozu nur die Ehrendamen und unsere Hofkavaliere mit ihren Frauen eingeladen wurden. Nach den Aussagen der Besteiligten waren diese Bälle niemals interessant. Die Narischstins indes, wozu ich auch die Damen Siniawin und Ismailoff, die Schwestern Narischstins, und die Frau des ältesten Bruders, deren ich bereits Erwähnung getan, rechne, waren geselliger als alle anderen. Ceon Narischstin, toller wie je, wurde von jedermann für einen unbedachten Menschen gehalten, und war es auch wirklich. Er hatte die Gewohnheit, beständig aus den Jimmern des Großfürsten in das meinige zu rennen, aber

nirgends lange zu bleiben. Um bei mir eingelassen zu werden, fing er gewöhnlich vor meiner Tür wie eine Kate zu miauen an, und wenn ich ihm dann antwortete, kam er berein. Eines Tages, es war am 17. Dezember zwischen sechs und sieben Uhr abends, meldete er fid auch auf diese Weise an meiner Tur, worauf ich ihn eintreten ließ. Zuerst übermittelte er mir die Gruße seiner Schwägerin, erzählte mir dann, sie wäre nicht gang wohl, und fügte hinzu: "Sie sollten sie eigentlich einmal besuchen." - "Ich würde es gern tun," erwiderte ich, "aber Sie wissen doch, daß ich nicht ohne Erlaubnis ausgeben kann, und man es mir niemals erlauben wird." - "Dann werde ich Sie hinführen," antwortete er, worauf ich rief: "Haben Sie denn den Verstand verloren? Wie kann ich mit Ihnen gehen? Man wird Sie auf die Festung schicken, und ich werde Gott weiß welche Unannehmlichkeiten auszustehen haben!" - "Oh," jagte er, "fein Mensch wird etwas davon erfahren; wir werden schon die nötigen Vorsichtsmaßregeln treffen." - "Wieso?" -"Ich werde Sie in ein oder zwei Stunden von hier abholen, während der Großfürst zu Albend ift" - schon lange nämlich blieb ich unter dem Dorwande, daß ich nicht souvieren wollte, auf meinem Zimmer — "er wird einen Teil der Nacht bei Tafel zubringen, wird gang betrunken sein und sich dann schlafen legen" - er schlief seit meiner Miederkunft meist in seinem Zimmer. "Sur größeren Sicherheit legen Sie 217anner= fleider an, und dann wollen wir zusammen zu Unna Mifitischna Narischein gehen." Das Abenteuer fing an, mich zu reizen, umsomehr, da ich immer allein in meinem Simmer mit meinen Buchern war, ohne alle Gesellschaft. Endlich, nachdem ich mich mit ihm über diesen an sich tollen Plan, der mir gleich anfangs sehr gewagt erschien, gestritten hatte, sah ich doch die Möglichkeit darin, mir für einige Augenblicke Bergnügen und Beiterkeit gu verschaffen. Er ging, Ich rief meinen kalmudischen Friseur

und befahl ihm, mir einen meiner Berrenanzuge und alles dazu Nötige zu bringen, weil ich jemand ein Geschenk damit machen wollte. Dieser Bursche pflegte den Mund nicht aufzutun, und man hatte mehr Mühe, ihn zum Sprechen zu bringen, als andere zum Schweigen. Er führte also meinen Auftrag punktlichst aus und brachte mir alles, was ich brauchte. schützte Kopfschmerzen vor und ging sehr früh zu Bett. Sowie Madame Wladislawa mich zur Ruhe gebracht und sich zurückgezogen hatte, stand ich wieder auf und zog mir meinen Herren= anzug an; meine Haare arrangierte ich so gut ich konnte, denn ich war darin seit langer Zeit geübt und nicht ungeschickt. Bur bestimmten Stunde miaute Ceon Narischkin, der durch die Bemächer des Groffürsten gekommen mar, an meiner Cur und ich öffnete ihm. Wir gingen durch ein fleines Vorzimmer in die Halle, fetten uns in seinen Wagen, ohne daß uns jemand gesehen hätte, und lachten wie toll über unsern Streich. Ceon bewohnte mit seinem Bruder und dessen frau ein und dasselbe Haus. Bei unserer Unkunft fanden wir Unna Wifitischna, sowie den Grafen Poniatowski vor. Ceon stellte mid als einen seiner besten freunde vor, den er gut aufzu= nehmen bat, und der Abend verging in der ausgelassensten Custigkeit. Nach anderthalbstündigem Zesuch verließ ich sie und kam glücklich und wohlbehalten wieder nach hause, ohne daß eine Menschenscele uns begegnet wäre. Um folgenden Tage, dem Geburtstage der Kaiserin, war morgens Cour und abends Ball bei Bofe. Wir konnten uns nicht ansehen, ohne laut über unfern tollen Streich vom Abend vorher zu lachen. Einige Tage später Schlug Ceon einen Gegenbesuch vor, der mir gelten follte. Wieder brachte er auf gleiche Weise seine Bafte in mein Jimmer, ohne daß irgend jemand etwas davon merkte. So begann das Jahr 1756. Wir fanden ein eigentumliches Vergnügen an diesen nächtlichen Jusammenkunften. Jede

Woche hatten wir mindestens eine oder zwei, ja sogar drei, bald bei dem einen, bald bei dem andern, und wenn einer von der Gesellschaft unpäßlich war, ging man natürlich zu ihm. Visweilen verabredeten wir uns auch im Theater, ohne einander zu sprechen, durch gewisse vorher ausgemachte Zeichen — obwohl wir in verschiedenen Cogen und einige sogar im Parterre saßen — wo wir zusammen kommen wollten; und niemals gab es ein Migverständnis. Iweimal indes war ich genötigt, zu kuß nach haus zu gehen, aber das war ein Spaziergang für mich.

## Siebzehntes Kapitel.

Krieg mit Friedrich II. — Die Marschallin Apraxin. — Man sucht den Großfürsten immer niehr von mir zu entsernen. — Er ist in Madame Teploss verliebt. — Zweiselhafte Ehrenhaftigkeit der "Ehrendamen" der Kaizerin. — Der Großfürst liebt nur im Winter. — Ankunst der Kadetten in Oranienbaum. — Melgunoss. — Ich nehme wieder Reitstunden. — Madame Schuwaloss und ihre Tochter. — Graf Poniatowssi und Graf Horn. — Verräterische Zutunlichesteit des Volognesser Hündchens. — Hürt und Kürftin Galitzin. — Intrige der letzteren. — Aufregende Szene mit dem Großfürsten. — Alberufung Sir Williams",

Man rüstete sich zum Kriege mit dem Könige von Preußen. Zufolge ihres Vertrages mit dem Hause Gesterreich mußte die Kaiserin 30 000 Mann Hilfstruppen stellen. Dies war wenigstens die Unsicht des Grafen Bestuscheff. Aber Gesterreich wollte, daß Außland es mit allen seinen Streitsräften unterstützte. Der Wiener Gesandte Graf Esterhazy intrigierte dafür mit aller Macht, wo er nur konnte, und auf die versschiedenste Weise. Die Gegenpartei Bestuscheffs bildeten der Vizekanzler Woronzow und die Schuwaloffs. England versbündete sich damals mit Preußen, und Frankreich mit Gesterreich.

Schon in dieser Teit fing die Kaiserin Elisabeth an, häufig

an Unpäßlichkeiten zu leiden. Anfangs wußte man nicht genau, was es war, und schrieb die wiederholten Aervenanfälle ihrem Eintritt ins Alter zu. Die Schuwaloffs waren oft sehr beunsuhigt und betrübt und versuchten sich beim Großfürsten einzuschmeicheln. Man raunte sich zu, die Unpäßlichkeiten Ihrer kaiserlichen Majestät seien bedeutender als man glaubte; die einen nannten es hysterische Ceiden, die andern Ohnmachten, Krämpse oder Aervenanfälle. Dies währte den ganzen Winter von 1755—1756.

Endlich, im frühjahr erfuhren wir, daß der Marschall Apraxin das Kommando über die Armee, die in Preußen ein= ruden sollte, übernommen hatte. Die Marschallin fam mit ihrer jüngsten Tochter zu uns, um Abschied zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit sprach ich mit ihr über den Gesundheits= zustand der Kaiserin, und wie unangenehm es mir ware, daß ihr Mann gerade in einer Zeit abreise, wo man sich, wie ich glaubte, nicht besonders auf die Schuwaloffs verlassen fönnte. 3ch betrachtete sie als meine persönlichen feinde, weil sie es mir nicht verzeihen würden, daß ich ihre Begner, besonders die Grafen Razumowski, bevorzugte. Madame Aprarin berichtete Wort für Wort ihrem Gemahle wieder, der sich durch mein Wohlwollen für ihn sehr geschmeichelt fühlte. Auch Graf Bestuscheff war febr zufrieden mit mir, denn auch er haßte die Schuwaloffs, umso mehr, da er mit den Razumowskis verwandt war; sein Sohn hatte eine Razu= mowski geheiratet. Aprarin fonnte den dabei Interessierten als Vermittler von Muten sein wegen des Verhältnisses, das zwischen seiner Tochter und dem Grafen Deter Schuwaloff bestand. Ceon übrigens behauptete, Dater und Mutter der jungen Dame wüßten um dieses Derhältnis. Außerdem war es mir vollkommen klar, daß die beiden Schuwaloffs Brockdorf mehr als je dazu benutten, den Großfürsten möglichst von mir fern

zu halten. Trothdem aber besaß dieser damals noch ein ge= wisses Tutrauen zu mir, was er merkwürdigerweise nie vollfommen verloren hat; allerdings ohne daß er es selbst wußte oder sich darum fümmerte oder beunruhigte. Damals hatte er sich gerade mit der Gräfin Woronzow entzweit und war in Madame Teploff, eine Nichte der Razumowski, verliebt. Wenn er sie seben wollte, zog er jedesmal erst mich zu Rate, wie er sein Simmer ausschmücken sollte, um der Dame besser zu gefallen. Wenn er es dann mit flinten, Grenadiermützen, Bandelieren u. s. w. ausgeschmückt hatte, so daß es aussah wie ein fleines Zeughaus, zeigte er es mir. Ich ließ ihn ge= währen und entfernte mich. Außer dieser Dame brachte man ihm auch noch des Abends eine fleine deutsche Sängerin, Ceonore mit Mamen, die er unterhielt, zum Souper. Un der Veruneinigung des Grokfürsten mit der Gräfin Woronzow war besonders die Prinzessin von Kurland schuld, die zu dieser Zeit eine seltsame Rolle am Bofe spielte. Buvorderst war sie eine alte Junafer von etwa dreißig Jahren, flein, häßlich und bucklig, wie schon gesagt. Sie hatte es verstanden, sich die Protektion des Beichtvaters der Kaiserin und mehrerer alter Kammerfrauen Ihrer faiserlichen Majestät zu erwerben, so daß man ihr alles hingehen ließ, was sie tat. Sie wohnte mit den Ehrendamen Ihrer Majestät gusammen, und diese standen unter der fuchtel einer frau Schmidt, der Gattin eines Hoftrompeters. Jene frau Schmidt war eine geborene finnländerin, erstaunlich dick und massig, übrigens eine herrschsüchtige Person, die den groben, bäurischen Ton ihres ehemaligen Standes beibehalten hatte. Sie spielte indes eine gewisse Rolle am Hofe und stand unter dem unmittelbaren Schutze der alten deutschen und schwe= dischen Kammerfrauen der Kaiserin. Sbenso begunstigte sie der Hofmarschall Sievers, der selbst ein finne war, und die Tochter der Madame Kruse, der Schwester einer sehr ergebenen Person,

wie schon oben erwähnt, geheiratet hatte. Frau Schmidt regierte das Bauswesen der Ehrendamen mit mehr Kraft als Verstand, erschien aber niemals bei Hofe. In der Weffentlichkeit stand die Orinzessin von Kurland an der Spike der Damen, mahrend Frau Schmidt ihr nur insgeheim das Benehmen der fräuleins am Bofe ans Berg legte. Sie wohnten in hintereinander ge= legenen Zimmern, von denen das erste frau Schmidt und das lette die Orinzessin von Kurland inne hatte. Sie schliefen zu zwei, drei und vier in einem Zimmer; jede von ihnen hatte eine spanische Wand um ihr Bett, und alle Räume besagen feinen andern Ausgang, als von einem in den anderen. Auf den ersten Blick hätte man die Wohnung der Ehrendamen für undurchdringlich halten können, denn es war nur möglich, durch das Zimmer der frau Schmidt oder der Pringessin von Kurland hineinzugelangen. Aber frau Schmidt litt oft an Derdauungs= beschwerden von den vielen Strafburger Bänseleberpasteten und anderen Cederbiffen, die ihr die älteren diefer Damen fortwährend zusteckten, so daß nur noch der Ausgang durch das Zimmer der Pringessin von Kurland blieb. Bose Zungen behaupteten, daß man hier, um in die andern Zimmer zu gelangen, auf diese oder jene Weise Eintritt bezahlen müßte. daran Wahres war, ist, daß die Prinzessin von Kurland jahre= lang unter den Ehrendamen der Kaiserin Verlobungen stiftete und wieder auflöste, wie sie es gerade für gut befand. Die Geschichte von dem Eingangszoll habe ich aus dem Munde mehrerer Berren, unter andern auch von Leon Marischtin und dem Grafen Buturlin, vernommen, die alle dreift behaupteten, man sei nicht in der Cage, denselben mit Geld zu bezahlen.

Die Ciebschaft des Großfürsten mit Madame Teploss dauerte so lange, bis wir aufs Cand gingen. Hier wurde sie unterbrochen, weil Seine kaiserliche Hoheit im Sommer unersträglich war. Da sie ihn nun nicht mehr sehen konnte, vers

sprach Madame Teploff ihm wenigstens zweis bis dreimal möchentlich zu schreiben. Um ihn also zu einer solchen Korrespondeng zu veranlassen, begann sie damit, ihm einen vier Seiten langen Brief zu schreiben. Kaum hatte er diesen er= halten, kam er mit einem gang verstörten Gesicht zu mir. Den Brief Madame Teploffs in der Hand, sagte er, vollkommen außer sich und in zornigem Con: "Denken Sie sich nur, da schreibt sie mir einen vier Seiten langen Brief und will, daß ich das lesen soll. Ja, noch mehr, ich soll ihr antworten, ich, der ich doch exerzieren muß - er hatte neuerdings seine Truppen aus Holstein kommen lassen - dinieren, schießen, dann die Probe der Oper und das Ballett sehen muß, welches die Kadetten darin tangen sollen. Ich werde ihr sagen lassen, daß ich keine Zeit habe; und ist sie mir bose, so überwerfe ich mich mit ihr bis zum Winter." - "Das ist jedenfalls der fürzeste Wea." antwortete ich.

Bier die Erklärung für das Erscheinen der Kadetten in Oranienbaum. Im frühjahr 1756 glaubten die Schuwaloffs, um den Großfürsten von seinen holsteinschen Truppen abzubringen, sehr politisch zuwege zu gehen, wenn sie die Kaiserin überredeten, Seiner faiserlichen Hoheit den Befehl über das Candfadettenkorps zu geben, das damals das einzige Korps dieser Urt war. Man hatte ihm den intimen Freund Iwan Iwanowitsch Schuwaloffs und seinen Vertrauten Allerander Detrowitsch Melaunoff untergeordnet. Cetterer war mit einer der deutschen Kammerfrauen verheiratet, die bei der Kaiserin in besonderer Gunft stand. So hatten denn die Berren Schuma= loff einen ihnen äußerst ergebenen Mann in der Umgebung des Großfürsten, mit dem er jeden Augenblick sprechen konnte. Unter dem Vorwande des Opernballetts in Oranienbaum brachte man also etwa hundert Kadetten dabin. Berr Melgunoff und die ergebensten seiner Offiziere folgten: alles 2luf= passer à la Schuwaloff. Unter den Cehrern, die mit den Kadetten nach Oranienbaum kamen, befand sich auch ihr Stallsmeister Zimmermann, der damals für den besten Reiter in ganz Außland galt. Da aus meiner vermuteten Schwangerschaft vom vorigen Herbst nichts geworden war, kam mir der Gedanke, bei Zimmermann Reitstunde zu nehmen. Ich sprach davon mit dem Großfürsten, der nichts dagegen hatte.

Schon längst waren die alten, von den Tschoglokoffs eingeführten Regeln vergessen, vernachlässigt oder ignoriert, denn Allerander Schumaloff genoß seiner selbst wegen gar keine oder doch sehr geringe Achtung. Wir machten uns über ihn, seine Frau, seine Tochter, seinen Schwiegersohn fast in ihrer Begenwart lustig. Aber sie reizten auch dazu, denn niemals wohl sah man unedlere und gemeinere Besichter, als die ihrigen. Madame Schuwaloff hatte von mir den Spignamen Salgfäule erhalten. Sie war mager, klein und gedrungen. Ihr Beig trat selbst in ihrer Kleidung zutage, denn stets waren ihre Kleider zu eng und hatten eine Breite weniger, als sie haben mußten. Ihre Tochter, die Bräfin Boloffin, war ebenso angezogen. Ihr Kopfput und ihre Manschetten waren gemein und sahen immer aus, als ob sie daran hätte Ersparnisse machen wollen, obgleich sie sehr reich waren. Aber sie hatten einmal Geschmack für alles Kleinliche und Eingeschränkte, das wahre Bild ihres Beistes.

Sobald ich meine regulären Reitstunden wieder angesangen hatte, gab ich mich diesem Sport von neuem mit ganzer Ceidensschaft hin. Ich stand morgens um sechs Uhr auf, zog Männerskleider an und begab mich in meinen Garten, wo ich mir einen Platz hatte herrichten lassen, der mir als Reitbahn diente. Ich machte so rasende Fortschritte, daß Simmermann oft aus der Mitte der Reitbahn mit Tränen in den Augen auf mich zukam, um mir mit einer Vegeisterung, die er nicht

beherrschen konnte, die süße zu küssen. "Nie in meinem Ceben," rief er dann aus, "habe ich einen Schüler gehabt, der mir so viel Ehre gemacht, der in so kuzer Zeit so viel gelernt hätte!" Bei diesem Unterricht waren nur mein alter Wundsarzt Gyon, eine Kammersrau und einige Domestiken zugegen. Da ich meine Stunden regelmäßig jeden Morgen, nur Sonntags ausgenommen, nahm, belohnte Zimmermann meinen kleiß mit ein Paar silbernen Sporen, die er mir nach den Regeln der Reitbahn überreichte. Schon nach drei Wochen war ich alle Exerzitien durch, und im Herbst ließ Zimmermann ein Sprungpferd kommen, worauf er mir die Steigbügel geben wollte. Allein am Abend vorher erhielten wir den Besehl, nach der Stadt zurückzukehren, und die Partie wurde bis zum nächsten krühling verschoben.

Während dieses Sommers machte Graf Poniatowski eine Rundreise in Polen, von der er mit einem Ministerkreditiv des Königs von Polen nach Rußland zurücksehrte. Dor seiner Abreise kam er nach Oranienbaum, um Abschied von uns zu nehmen. Graf Horn, den der König von Schweden unter dem Dorwande, die Nachricht vom Tode seiner Mutter — meiner Großmutter — nach Petersburg zu bringen, nach Rußeland geschickt hatte, um ihn den Verfolgungen der französischen oder Hutpartei gegen die russische oder Mühenpartei zu entsziehen, begleitete ihn. Diese Verfolgung wurde in Schweden während des Candtages von 1756 so heftig, daß fast alle Anführer der russischen Partei in diesem Jahre hingerichtet wurden. Graf Horn sagte mir selbst, daß, wenn er nicht nach Petersburg gekommen wäre, er unsehlbar das Schicksal der andern geteilt hätte.

Graf Poniatowski und Graf Horn blieben zwei Tage in Oranienbaum. Um ersten Tage behandelte sie der Großfürst sehr gut, aber schon am zweiten langweilten sie ihn, weil ihm

die Hochzeit eines Jägers im Sinne lag, wo er trinken wollte. Als er fah, daß die beiden Herren noch blieben, ließ er fie einfach stehen, und ich mußte die Honneurs des Hauses machen. Nach dem Diner führte ich meine kleine Besellschaft in die innern Gemächer des Groffürsten und die meinigen. Als wir in mein Boudoir traten, kam uns mein Bologneserhundchen entaegen und bellte den Grafen Horn wütend an, doch als es den Grafen Poniatowski bemerkte, glaubte ich, das Tier würde por freude toll werden. Da das Kabinett sehr klein war, sah es außer mir niemand, als Ceon Narischkin und seine Schwägerin. Aber Braf Horn ließt fich nicht täuschen, und während ich durch die Gemächer nach dem Saal zurückging, faste er den Brafen Poniatowski beim Rock und raunte ihm zu: "Mein freund, das Schrecklichste was es gibt, ist ein Bologneserhundchen. Das erste, was ich stets getan habe, wenn ich frauen liebte, war, ihnen einen solchen hund zu schenken, und durch diese Tiere habe ich dann immer erkannt, ob jemand mehr in Bunst stand als ich. Diese Unsicht ist voll= kommen zutreffend, denn wie Sie sehen, war der Hund wütend, als er mich fah, wollte mich beinahe auffressen, mich, den er nicht kennt, während er nicht wußte, was er vor freuden tun sollte, als er Sie gewahrte; offenbar war es nicht das erstemal, daß er Sie an diesem Orte fah." - Graf Poniatowski behandelte die ganze Sache als Torheit, konnte es ihm aber nicht ausreden. Graf Horn erwiderte nur: "Seien Sie un= besorgt, ich bin vollkommen diskret." Um folgenden Tag reisten sie ab. Horn pflegte zu sagen, daß, wenn er sich verliebte, er es immer in drei frauen zugleich täte. Und dies führte er praktisch vor unsern Augen in Petersburg durch, wo er drei jungen Mädchen auf einmal den Bof machte. Swei Tage später reifte Braf Poniatowski nach seinem Daterlande ab. Während feiner Abwesenheit ließ mir Sir Williams

durch Ceon Narischkin sagen, daß der Großkanzler Bestuscheff gegen die Ernennung des Grafen Poniatowski intrigierte und versucht hätte, ihn zu bewegen, dem Grafen Brühl, dem da= maligen Minister und Günstling des Königs von Polen, diese Ernennung auszureden. Williams jedoch becilte sich nicht sehr, diesen Auftrag auszuführen, obwohl er ihn nicht abgelehnt hatte. Dies hatte er aber nur deshalb nicht getan, weil er befürchtete, der Großfanzler würde dann jemand anders damit beauftragen, der sich vielleicht punktlicher dieses Uuftrages entledigte, wodurch er nur seinem freunde, der sehn= lichst wünschte, nach Rugland gurudgutehren, geschadet hätte. Williams vermutete, daß Bestuscheff, dem seit langer Zeit die fächsischepolnischen Minister zur Disposition standen, einen seiner ergebensten Unhänger zu diesem Posten ernennen lassen wollte. Aber Graf Poniatowski erhielt ihn doch. Im Winter fam er als polnischer Gesandter zurück, und die sächsische Gesandtschaft blieb unter der unmittelbaren Ceitung des Grafen Bestuscheff.

Einige Zeit bevor wir Oranienbaum verließen, kamen der fürst und die fürstin Galitin in Begleitung Betkis dort an. Sie reisten gesundheitshalber ins Ausland, besonders der lettere, der sich ein wenig von dem tiesen Kummer zerstreuen wollte, den ihm der Tod der Prinzessin von Hessen-Homburg verursacht hatte. Diese war eine geborene fürstin Trubetssoi, Mutter der fürstin Galitin und Tochter aus erster Ehe der Prinzessin von Hessen mit dem Hospodar der Walachei, Prina Kantemir. Da die fürstin Galitin und Betki alte Bekannte waren, sag mir viel daran, sie in Oranienbaum aufs beste zu empfangen. Tachdem ich sie überall umhergeführt hatte, bestieg ich mit der fürstin Galitin ein Kabriolet, das ich selbst suhr, und wir machten eine Spaziersahrt in die Umgebung von Oranienbaum. Unterwegs gab mir die fürstin, eine sehr

sonderbare und beschränkte Derson, zu verstehen, daß sie glaube, ich arollte ihr. Aber ich versicherte ihr, ich habe durchaus nichts aegen sie, wisse auch nicht, woher mein Groll rühren solle, da ich nie einen Streit mit ihr gehabt. Hierauf er= widerte sie, sie befürchte, Graf Poniatowski habe ihr bei mir geschadet. Diese Worte überraschten mich aufs höchste, und ich fagte ihr, sie muffe geradezu traumen, denn Poniatowski sei nicht der Mann, ihr in meinen Augen zu schaden, da er längst abgereist und mir übrigens nur von Unsehen und als Ausländer bekannt sei. 3ch könne mir wirklich nicht erklären, wie sie auf diesen Gedanken gekommen sei. Hause angelangt rief ich Ceon Narischkin und erzählte ihm das erwähnte Gespräch, das mir ebenso dumm als dreist und indisfret erschien. Er erzählte mir nun, daß die fürstin während des aanzen Winters Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hätte, um Graf Poniatowski an sich zu fesseln. Dieser habe ibr auch aus Böflichkeit einige Aufmerksamkeiten erwiesen, sie sei ihm indes auf jede mögliche Weise entgegengekommen, was, wie ich mir wohl denken könne, wenig Erwiderung ge= funden, weil sie alt, häßlich, albern und einfältig, ja toll sei. Als sie nun gesehen, daß er ihre Wünsche nicht berücksichtigte, habe sie mahrscheinlich daraus Verdacht geschöpft, daß Poniatowski sich meistenteils in seiner — Ceon Marischkins — und seiner Stiefschwester Besellschaft befand.

Während des kurzen Aufenthaltes der Kürstin Galitin in Oranienbaum hatte ich wegen meiner Ehrendamen eine furchtsbare Szene mit dem Großfürsten. Ich bemerkte nämlich, daß dieselben, die stets die Vertrauten oder Maitressen Seiner kaiserslichen Hoheit waren, bei verschiedenen Gelegenheiten es an Erfüllung ihrer Pflichten, ja sogar an der mir schuldigen Rücksicht und Uchtung sehlen ließen. Ich begab mich daher eines Nachmittags in ihr Timmer, warf ihnen ihr Vetragen

por, erinnerte sie an ihre Pflicht und Schuldigkeit und drobte, mich bei der Kaiserin zu beklagen, wenn sie ihr Benehmen nicht änderten. Einige waren aufs äußerste bestürzt, andere aereizt, noch andere weinten; aber als ich hinaus war, hatten sie nichts Eiligeres zu tun, als sofort dem Großfürsten von dem Vorgefallenen Bericht zu erstatten. Seine kaiserliche Hobeit wurde wütend und eilte sogleich zu mir. Seine ersten Worte beim Eintreten waren: es sei unmöglich, länger mit mir zu leben, von Tag zu Tag werde ich hochmütiger und stolzer, verlange Rücksichten und Ehrerbietungen von den Hofdamen und verbittere ihnen das Ceben. Sie seien Mädchen von Rang, aber ich behandle sie wie gewöhnliche Dienerinnen. Wenn ich mich aber bei der Kaiserin über sie beschwere, so werde er sich auch über mich beschweren, über meinen Stolz, meine Unmaßung, meine Schlechtigkeit, und Gott weiß worüber noch. Ruhig hörte ich ihn an und antwortete, er könne von mir denken, was er wolle, denn wenn die Sache seiner frau Cante hinterbracht werde, murde sie gewiß fehr bald entscheiden, ob es nicht das Vernünftigste wäre, Mädchen, die sich schlecht aufführten und durch ihr Bin= und Berreden ihren Meffen und ihre Nichte veruneinigten, fortzujagen. Unzweifelhaft werde Ihre Majestät, um den frieden zwischen ihm und mir wieder herzustellen und nicht durch Mighelligkeiten belästigt zu werden, feinen andern Entschluß fassen; sie werde im Begenteil unfehlbar zu diesem Mittel greifen. Als er mich so reden hörte, fühlte sich seine Wut ein wenig ab, denn argwöhnisch, wie er war, fam er auf den Gedanken, daß ich mehr von den Absichten der Kaiserin betreffs der Mädchen wisse, als ich merken laffe, und diese wirklich wegen des Dorgefallenen ent= lassen werden könnten. Er begann daher, mich auszufragen. "Sagen Sie, wissen Sie etwas Näheres darüber? Hat man schon davon gesprochen?" - Ich antwortete ihm, daß, wenn es erst soweit käme, daß die Angelegenheit vor die Kaiserin gebracht würde, ich nicht zweifelte, daß sie auf eine sehr bündige Weise darüber entscheiden werde. Hierauf ging er nachdenklich im Timmer auf und ab, wurde allmählich ruhiger und ging endlich halb und halb besänstigt hinaus. Um selben Elbend erzählte ich der vernünstigsten unter den Damen die ganze Szene, die ihr unkluges Verhalten gegen mich herbeigeführt hatte, Wort für Wort wieder. Seitdem hüteten sie sich, die Umstände auf die Spite zu treiben, denn sie mußten geswärtig sein, ihnen zum Opfer zu fallen.

Im Caufe des Berbstes febrten wir in die Stadt guruck. Kurz darauf wurde Sir Williams nach England abberufen. Er hatte seinen Zweck in Rukland verfehlt. Un dem Tage nach seiner Audienz bei der Kaiserin hatte er einen Allianzvertrag zwischen Rukland und England in Vorschlag gebracht. und Graf Bestuscheff hatte Befehl und Dollmachten, denselben abzuschließen. In der Tat wurde der Vertrag vom Großfanzler unterzeichnet, und der Gesandte war außer sich vor freude über seinen Erfolg. Tags darauf jedoch zeigte ihm Graf Bestuscheff durch eine Note den Beitritt Auglands zu der in Dersailles unterzeichneten Konvention zwischen frankreich und Besterreich an. Dies war ein Donnerschlag für den englischen Gesandten, der in dieser Angelegenheit von dem Großkanzler hintergangen und betrogen worden war; wenigstens schien es so. Alllein Vestuscheff war damals nicht mehr Berr seiner Bandlungen. Seine Gegner fingen an ihn zu verdrängen und intrigierten, oder vielmehr man intrigierte bei ihnen, um sie zur frangösisch-österreichischen Partei überzuführen, wozu fie nur allzuschr geneigt waren. Die Schuwaloffs, besonders aber Iwan Iwanowitsch, liebten frankreich und alles was von dort kam, bis zur Marrheit. Sie wurden hierin durch den Dizekanzler Woronzow bestärkt, dem Ludwig XV. für diesen Dienst den Palast, den er eben in Petersburg hatte bauen lassen, mit alten Möbeln ausstattete, die der Marquise von Pompadour, seiner Maitresse, nicht mehr gesielen, und die sie dem König, ihrem Geliebten, mit Prosit verkauft hatte. Aber der Vizekanzler hatte außer diesem Vorteil noch einen andern Grund für sein Handeln, nämlich den, das Ansehen seines Nebenbuhlers, des Grasen Bestuscheff, zu schmälern und sich seiner Stelle für Peter Schuwaloff zu versichern. Er dachte serner daran, das Tabakmonopol in seine Gewalt zu bringen, um dann in Frankreich den Tabak verkausen zu können.

## Achtzehntes Kapitel.

Rüdfehr Poniatowskis nach Aufland als polnischer Gesandter. — Broddorf und seine Intrigen. — Aussprache mit dem Großfürsten und Broddorf. — Man verspottet den letzteren. — Meine Batschläge für den Großfürsten. — Wie Peter III. ein Lügner wurde. — Ceon Karischkin soll sich verheiraten. — Die Liebe des Großfürsten zu Madame Tepsoff ist im Abnehmen. — Elisabeth Woronzow gewinnt von neuem seine Gunst. — Intrigen dagegen.

Gegen Ende des Jahres 1756 kam Graf Poniatowski nach Petersburg als Minister des Königs von Polen zurück. Während des Winters 1757 war die Lebensweise bei uns dieselbe wie im vorhergehenden: dieselben Konzerte, dieselben Bälle dieselben Klatschreien. Ich bemerkte bald nach unserer Rücksehr in die Stadt, wo ich die Verhältnisse mehr in der Rücksah, daß Brockdorf mit seinen Intrigen beim Großsürsten großen Erfolg hatte. Er genoß dabei die Unterstützung einer ziemlich großen Anzahl holsteinscher Offiziere, die der Großsfürst auf sein Jureden den ganzen Winter über in Petersburg bei sich behielt. Ihre Jahl belief sich mindestens auf zwanzig,

und sie befanden sich fortwährend in der Umgebung des Brok-Dazu kamen noch ein paar holsteinsche Soldaten, die als Caufburschen und Kammerdiener bei ihm angestellt waren und zu allen möglichen Geschäften benutt wurden. Im Brunde aber waren alle diese Menschen nichts als Spione Brockdorfs und Genossen. Ich wartete in diesem Winter nur auf einen aunstigen Augenblick, um ernsthaft mit dem Großfürsten zu reden und ihm aufrichtig zu sagen, was ich von seiner Umgebung und deren Intrigen dächte. Es fand sich auch bald ein solcher, und ich ließ ihn nicht unbenutt vorübergeben. Der Grokfürst selbst kam eines Tages in mein Boudoir und sagte mir, daß man es ihm als unumgänglich notwendig darstelle, einen geheimen Befehl nach Holstein zu schicken, die Verhaftung einer der durch Stellung und Unsehen hervorragenosten Persönlichkeiten des Candes betreffend. Diese Persönlichkeit mar ein gewisser Elendsheim, ein Mann von bürgerlicher Abkunft, der indes durch seinen fleiß und seine fähigkeiten sich zu jener Stellung emporgehoben hatte. 211s ich den Groffürsten fragte, welche Beschwerden man gegen diesen Mann habe und was er verbrochen, daß man daran denke, ihn gefangen zu nehmen, erwiderte er: "Nun, man sagt, er sei des Unterschleifs verdächtig." - Wer seine Unkläger wären, fragte ich nun, worauf er sich sehr im Rechte glaubte, als er antwortete: "Unkläger? die gibt es nicht, denn das ganze Cand fürchtet und achtet ihn; aber gerade deshalb muß ich ihn verhaften lassen. Ist dies erst geschehen, so werden sich, wie man mir versichert, genügend Unkläger finden." - Ich zitterte vor Aerger, als er mir das sagte, und erwiderte: "Inf diese Weise betrachtet, gibt es keinen Unschuldigen mehr auf der Welt. Es braucht nur ein Meidischer da zu fein, der im Dublikum irgend ein vages Berücht aussprengt, wie es ihm gerade gefällt, worauf man jeden Beliebigen grretiert: die Unschuldigungen und Derbrechen werden sich dann schon sinden. Das ist à la façon de Barbarie mon ami, wie es im Ciede heißt, daß man Ihnen rät, zu handeln, ohne auf Ihr Unschen oder Ihre Gerechtigkeit Aucksicht zu nehmen. Wer aibt Ihnen so schlechte Ratschläge? Erlauben Sie mir diese frage." - Dies Schien meinem Großfürsten doch ein wenig peinlich zu sein, und er entgegnete: "Sie wollen immer mehr wissen als die anderen." - Da antwortete ich ihm, ich spräche nicht, um die Kluge zu spielen, sondern weil ich alle Ungerechtigkeit haßte und nicht glaubte, daß er so eine Willfürlichkeit begehen wolle. - Darauf schickte er sich an, mit großen Schritten im Zimmer auf und ab zu gehen, und entfernte sich dann mehr aufgeregt als ärgerlich. Kurze Zeit nachher aber kam er wieder und sagte mir: "Kommen Sie, Brockdorf wird mit Ihnen selbst über die Elendsheimsche Beschichte sprechen, und Sie werden sehen und überzeugt sein, daß ich ihn verhaften lassen muß." Ich erwiderte: "Gut, ich werde Ihnen folgen und hören, was er sagen wird, da Sie es wünschen." - In der Tat fand ich Brockdorf im Simmer des Groffürsten, der zu ihm sagte: "Sprechen Sie mit der Großfürstin." Brockdorf, etwas bestürzt, verneigte sich vor dem Groffürsten und sagte: "Da Eure Hoheit es mir befehlen, werde ich mit der frau Groffürstin sprechen." - Bier machte er eine Pause und fuhr dann fort: "Es ist eine Ungelegenheit, die mit viel Heimlichkeit und Klugheit behandelt sein will." -Ich hörte aufmerksam zu. - "Ganz Holstein ist erfüllt von dem Carm der Elendsheimschen Unterschleife und Erpressungen. Allerdings sind vorläufig keine Unkläger da, weil man ihn fürchtet, aber wenn er erst verhaftet ist, wird man so viele haben, als man nur will." Als ich darauf von ihm Einzelheiten über die Unterschleife und Erpressungen verlangte, erfuhr ich, daß, was die Unterschleife der Taxen betraf, gar keine Schuld

porlaa, da er überhaupt kein Geld vom Grokfürsten in den Bänden hatte. Da er aber an der Spitze der Justizverwaltung stand, sah man es als Unterschleif an, wenn sich bei jedem Prozest immer eine oder die andere streitende Partie über Un= gerechtigkeit beklagte und aussagte, daß die Begenpartei nur durch Bestechung der Richter gewonnen hätte. Uber Brockdorf mochte alle seine Beredsamkeit und Weisheit ausbieten, er überzeugte mich nicht. Ich behauptete fort und fort in Gegenwart des Groffürsten, daß man nur versuche, Seine kaiserliche Bobeit zu einer himmelschreienden Ungerechtigkeit zu bewegen, indem man ihn zur Ausfertigung eines Haftbefehls gegen einen Menschen aufstachele, gegen den weder eine formelle Unklage, noch eine Beschuldigung vorläge. Auch erklärte ich Brockdorf, daß auf diese Weise der Großfürst ihn gleichfalls zu jeder Stunde einstecken lassen und sagen könnte, Unklagen würden sich schon finden, u. s. w. Ich fügte noch hingu, der Großfürst muffe sich mehr als jeder andere vor ähnlichen Dingen hüten, weil die Erfahrung ihn bereits auf seine Kosten gelehrt hatte, wozu die Derfolgungen und der Haß der Parteien führen könnten. Noch waren feine zwei Jahre verflossen, seit Seine kaiserliche Bobeit Berrn von Bolmer aus seiner Baft entlassen hatte, nachdem man ihn sechs oder acht Jahre im Befängnis hatte schmachten lassen. Aber es half mir wenig, dies frappante Beispiel zu gitieren. Der Großfürst hörte mir zwar zu, dachte aber, glaube ich, an etwas ganz anderes; Herr von Brockdorf, im tiefsten Innern seines Herzens vollkommen verroht, borniert und hartnäckig wie ein Klot, ließ mich reden, da er keine Gegengrunde mehr vorzubringen wußte. Alls ich fort war, soll er zum Großfürsten bemerkt haben, daß alles, was ich gesaat, mir nur die Herrschsucht eingegeben habe; alle Magnahmen migbillige ich, die ich nicht selbst angeraten hätte, und ich verstünde gar nichts von Geschäften. Frauen wollten sich eben in alles

mischen, aber alles, was sie anfasten, verdürben sie; besonders tatkräftige Handlungen gingen über ihren Horizont hinaus. Kurz, er gab sich solche Mühe, daß er schließlich doch den Sieg davontrug. Der Groffürst, von ihm überzeugt, ließ den Befehl, Elendsheim zu verhaften, aufsetzen, unterzeichnen und abfer= tigen. Ein gewiffer Zeit, Sefretar des Groffürsten, der Dechlin beigegeben und der Sohn der Hebamme war, die mich ent= bunden hatte, benachrichtiate mich davon. Die Partei Pechlins mißbilligte im allgemeinen diese gewaltsame und unzeitige Magregel, womit Brockdorf sie und gang Holstein zittern machte. Sobald ich erfuhr, daß Brockdorfs Intrigen über mich und alles, was ich dem Großfürsten vorgestellt hatte, den Sieg davongetragen, faßte ich den festen Entschluß, Brockdorf meine gange Entruftung miffen zu laffen. 3ch fagte zu Zeitz und Dechlin, daß ich von diesem Augenblicke an Brockdorf wie die Peft fürchtete, die man flieben muffe. Auf jeden fall mußte er vom Grokfürsten entfernt werden, und ich selbst würde alles aufbieten, was in dieser Angelegenheit in meiner Macht stehe. Und von dieser Zeit an ließ ich bei jeder Gelegenheit die Der= achtung und den Abscheu durchblicken, den das Benehmen dieses Menschen mir einflößte. Ich ersparte ihm nichts, womit ich ihn lächerlich machen konnte, und machte aegen niemand ein Be= heimnis daraus, wie ich über ihn dachte. Ceon Narischfin und andere junge Herren amusierten sich köstlich darüber und unterstützten mich in meinen Bemühungen. Wenn Brockdorf vorüberging, riefen alle hinter ihm her: Baba ptiza (Peli= fan); dies war sein ständiger Spitzname. Der Pelifan war der häßlichste uns bekannte Dogel, und Brockdorf war als Mensch gerade so häglich, sowohl äußerlich als innerlich. Er war lang und dunn, hatte einen entsetzlich langen Bals und einen dicken, platten Kopf; dazu war er rothaarig und trug eine mächtige Perücke. Seine kleinen Augen lagen tief in ihren

Böhlen, hatten so gut als gar keine Lider und Brauen, und seine Mundwinkel hingen bis zum Kinn hinab, was ihm ein faueres, bösartiges Unsehen verlieh. Binfichtlich seines Charafters beziehe ich mich nur auf das, was ich bereits über ibn gesagt, füge indes noch hinzu, daß er lasterhaft genug war, um von allen Geld zu nehmen, die ihm welches anboten. Damit aber sein erhabener Berr sich nicht eines Tages über seine Erpressungen beschweren möchte, veranlagte er ihn, den er stets in Beldverlegenheit wußte, dasselbe zu tun. Unf diese Weise verschaffte er dem Großfürsten so viel Geld als er nur konnte, indem er einem jeden, der dafür klingende Münze bezahlte, holfteinsche Titel und Orden verkaufte. Oder er ließ den Brokfürsten Geld verlangen und alle möglichen, oft un= aerechte und selbst für das Cand drückende Ungelegenheiten bei den perschiedenen Berichtsböfen und dem Senate betreiben, wie Monopole und andere Steuern, die sonst niemals hätten durchgehen können, weil sie den Besetzen Peters I. zuwider= liefen. Außerdem stürzte Brockdorf Deter III. mehr als je in Trunk und Liederlichkeit, umgab ihn mit einem haufen von Albenteurern und Individuen, die aus den Wachtstuben und Kneipen Deutschlands und Petersburgs herstammten, weder Treu noch Blauben fannten und nichts taten, als zechen, offen, rauchen und gemeine Redensarten führen.

Uls ich bemerkte, daß trot allem, was ich sagte und tat, um Brockdorfs Einfluß zu schwächen, dieser sich beim Großs fürsten behauptete, ja größere Gunst genoß als zuvor, faßte ich den Entschluß, dem Grafen Schuwaloff mitzuteilen, wie ich über diesen Arenschen dachte, und ihm zu erklären, daß ich ihn als einen der gefährlichsten Wenschen betrachte, die man mögslicherweise einem jungen kürsten, dem Erben eines großen Weichs beigeben könne. Ich hielt es für meine Pflicht, die Sache ganz im Vertrauen mit ihm zu besprechen, damit er die

Kaiserin davon benachrichtigen oder passende Masregeln tressen könne. Darauf fragte Schuwaloff, ob er mich nennen dürse, was ich ihm getrost gestattete. Sollte übrigens die Kaiserin mich selbst fragen, so würde ich kein Blatt vor den Mund nehmen und alles sagen, was ich wisse und gesehen habe. Graf Alexander Schuwaloff blinzelte mit den Augen und hörte mir sehr ernsthaft zu, wagte indes nicht, ohne den Rat seines Bruders Peter und seines Detters Iwan Iwanowitsch zu handeln. Cange Zeit hörte ich nichts von ihm, bis er mir endlich eines Tages zu verstehen gab, es sei wohl möglich, daß die Kaiserin mit mir reden würde.

Inzwischen kam eines schönen Morgens der Brokfürst in mein Zimmer gestürzt, während ihm sein Sefretar Zeit mit einem Dapier in der Band folgte. - "Seben Sie bloß diesen verteufelten Kerl!" rief der Großfürst, "bringt er mir heute, wo ich noch gang betäubt von dem vielen Trinken von gestern bin, einen großen Bogen Papier, nichts als Register der Un= gelegenheiten, die ich zu Ende führen soll; er verfolgt mich sogar bis in Ihr Zimmer." - Zeitz wandte sich zu mir und sagte: "Alles was ich hier habe, kann in einer Diertelstunde durch ja oder nein entschieden werden." - "Mun, wir wollen sehen," sagte ich, "vielleicht kommen wir eher damit zu Ende, als Sie glauben." - Und nun schickte sich Zeit an zu lesen, und je nach Butdunken bemerkte ich "ja" oder "nein". Dies gefiel dem Großfürsten sehr, und sein Sekretar sagte: "Wirklich, gnädigster Berr, wenn Sie erlauben wollten, daß wir es zweimal wöchentlich so machten, würden Ihre Geschäfte nicht stocken. Es sind freilich nur Kleinigkeiten, aber sie muffen doch auch zum Abschluß gebracht werden, und Sie sehen ja, die Großfürstin hat sie mit einem halben Dutend Ja und ebenso vielen Nein entschieden." - Don diesem Tage an ge= fiel es Seiner kaiserlichen Hoheit, Zeitz jedesmal zu mir zu schicken, wenn es Fragen mit ja oder nein zu beantworten gab. Nach einiger Zeit bat ich ihn, mir ein Schriftstück auszustellen über das, was ich ohne seinen speziellen Besehl erledigen und nicht erledigen dürse, was er denn auch tat. Nur Pechlin, Zeitz und ich wußten von dieser Uenderung, mit der die beiden ersteren außerordentlich zufrieden waren. Wenn es sich darum handelte, zu unterzeichnen, unterzeichnete der Broßfürst nur was ich vorher geregelt hatte. Die Uffäre Elendsheim blieb in Brockdorfs händen. Da indes Elendsheim im Gefängnis saß, beeilte sich Brockdorf nicht sehr, sie zu Ende zu bringen, weil sein Zweck so ziemlich damit erreicht war. Er hatte ihn von den Geschäften entsernt und den Holsteinern gezeigt, wie groß sein Einfluß über seinen Herrn war; weiter wollte er nichts.

Eines Tages benutte id die Gelegenheit, den Großfürsten zu fragen, ob er, da er die Verwaltung Holsteins schon lang= weilig finde und sie als eine Probe dessen ansehe, was er eines Tages zu verwalten haben werde, später wenn ihm das rus= fische Reich zufalle, nicht diese Zeit als eine noch viel drücken= dere Cast empfinde. Darauf wiederholte er, was er mir schon tausendmal geantwortet: er fühle, daß er nicht für Rufland geschaffen sei; er gefalle weder den Russen, noch gefielen die Russen ihm, und er sei überzeugt, daß er in Aufland gu= grunde geben werde. 3ch meinerseits erwiderte ihm nun, was ich ihm ebenfalls schon oft gesagt, nämlich, daß er sich in diesen verhängnisvollen Gedanken nicht geben lassen durfe, vielmehr muffe er alles, was in seinen Kräften stehe, tun, um die Ciebe eines jeden Aussen zu gewinnen und die Kaiserin bitten, ihn in den Stand zu setzen, sich über die Reichsange= legenheiten zu unterrichten. Ich drängte ihn fogar, um einen Sitz im Rate der Kaiserin nadzusuchen. Und wirklich sprach er mit den Schuwaloffs darüber, die es denn auch bei der Kaiserin durchsetzten, ihn jedesmal zu jenen Konserenzen zuzuslassen, wenn sie selbst zugegen war. Dies war aber gerade so, als hätte man ihm den Tutritt verweigert, denn die Kaiserin selbst ging höchstens zwei oder dreimal mit ihm hin, worauf sowohl sie als er ihre Besuche ganz einstellten.

Die Ratschläge, welche ich dem Großfürsten gab, waren im allgemeinen aut und beilfam. Allein wer Ratschläge erteilt, fann dies nur gemäß feinem Geift, seiner Urt, zu denken und die Dinge anzuschauen und zu behandeln tun. Der größte fehler der Ratschläge, die ich dem Großfürsten gab, war nun eben der, daß seine Denk= und Bandlungsweise gang und gar von der meinigen verschieden war, und je älter wir wurden, um so schärfer trat der Unterschied hervor. Ich war bestrebt, in allen Dingen der Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen, er indes entfernte sich täglich mehr und mehr von derselben, bis er endlich ein leidenschaftlicher Lügner ward. Da die Urt, wie er es wurde, sehr sonderbar ist, will ich hier davon sprechen: vielleicht träat dies ein wenia zu der Erkenntnis der Entwickelung des menschlichen Beistes in dieser Beziehung bei, sowie zur Verhinderung oder Besserung dieses Casters bei Individuen, die dazu geneigt sind.

Die erste Lüge, welche der Großfürst beging, war, daß er jungen Frauen oder Mädchen, bei denen er sich in Gunst setzen wollte, und auf deren Unwissenheit er rechnete, erzählte, wie ihn sein Vater, als er noch in Holstein war, an die Spitze einer Abteilung seiner Garden gestellt und gegen einen Trupp Tigeuner geschickt habe, die in der Umgebung von Kiel umbersschweisten und, wie er behauptete, scheußliche Räubereien besgingen. Er erzählte die genauesten Einzelheiten über ihre Verbrechen, sowie von der List, die er angewandt, um die Räuber zu umzingeln, beschrieb die verschiedenen Gesechte, in denen er Wunder von Kunst und Tapferseit verrichtete, worauf

Katharina II.

er die Zigenner gefangen genommen und nach Kiel transportiert habe. Unfanas wandte er immerhin noch eine gewisse Dorsicht bei seinen Prahlereien an, indem er sie nur denen erzählte, die seine Geschichte nicht kannten. Allmählich jedoch fante er den Mut, seine Erfindung auch bei denen anzubringen, auf deren Diskretion er genügend zählen konnte, um gewiß zu sein, daß sie ihn nicht Eugen strafen wurden. 211s er aber auch mir diese Erzählung zum besten geben wollte, fragte ich ihn, wie lange Teit vor dem Tode seines Vaters diese Ereignisse stattgefunden hätten? Ohne zu zaudern, antwortete er: "Etwa drei oder vier Jahre." - "Mun, dann haben Sie fehr früh angefangen, Beldentaten zu verrichten," sagte ich, "denn drei oder vier Jahre vor dem Tode Ihres Vaters waren Sie faum sechs oder sieben Jahre alt. Nach seinem Tode, also mit elf Jahren, sind Sie unter die Dormundschaft meines Onkels, des Kronprinzen von Schweden, gekommen. Was mich aber am meisten Wunder nimmt," fügte ich hingu, "ist, daß Ihr Berr Vater, deffen einziger Sohn Sie waren, Sie in so jungem Alter gegen Räuber aus= geschickt hat, zumal da Ihre Gesundheit, wie man mir gesagt, in Ihrer Kindheit sehr gart gewesen ist." - Darüber wurde der Großfürst schrecklich bose und erwiderte, ich wollte ihn nur vor aller Welt als Cugner binstellen und in Miffredit bringen. Aber ich antwortete ihm, daß nicht ich, sondern der Kalender seinen Behauptungen widerspräche; übrigens überließe ich es ihm felbst, zu beurteilen, ob es menschemmöglich wäre, einen kleinen Unaben von fechs Jahren, den einzigen Sohn und Thronerben, die gange Hoffnung feines Vaters, gegen Räuber und Mörder auszusenden. Dann schwiegen wir beide, aber er grollte mir noch lange Zeit nachher. 211s er jedoch meine Einwände vergessen hatte, fuhr er nichtsdestoweniger fort, sogar in meiner Gegenwart dies Märchen von

neuem zu erzählen, das er bis ins Unendliche variierte. Später dachte er sich noch eine weit schimpflichere und für ihn schädslichere Geschichte aus, die ich bei passender Gelegenheit ebensfalls mitteilen werde. Gegenwärtig ist es mir unmöglich, alle die Fabeln zu erwähnen, die er zuweisen ersann und für Tatssachen ausgab, woran indes nicht ein Funken Wahrheit war. Uebrigens wird auch diese Probe, wie ich glaube, genügen.

Eines Donnerstags, gegen Ende des Karnevals, war Ball bei uns. Ich saft zwischen der Schwägerin Ceon Marischkins und seiner Schwester, Madame Siniawin, und wir saben gu, wie Marine Offipowna Safrefsfaia, die Ehrendame der Kaiserin und Michte des Grafen Razumowski Menuett tanzte. Sie war sehr anmutig und gewandt, und man erzählte sich, daß Graf Horn in sie verliebt sei. Da er es aber immer in drei frauen auf einmal war, hielt er sich auch an die Gräfin Maria Romanowna Woronzow und an Unna Alexiewna Hitt= roff, gleichfalls Ehrendamen Ihrer Majestät. Wir fanden, daß Marine Offipowna febr aut tanzte und ziemlich hübsch war. Ihr Partner war Ceon Marischkin. Bei dieser Belegenbeit erzählten mir seine Schwägerin und seine Schwester, daß seine Mutter mit dem Bedanken umginge, Ceon mit fräulein Bittroff, einer Nichte der Schumaloffs mütterlicherseits, zu verheiraten. Ihre Mutter war eine Schwester Peter und 211c= rander Schuwaloffs. Ihr Dater fam oft in das Baus der Narischfins und hatte so lange für seine Tochter Propaganda gemacht, bis sich Ceons Mutter schließlich die Beirat in den Kopf gesetzt hatte. Aber weder Madame Siniawin, noch seiner Schwägerin lag etwas an der Derwandtschaft der Schuma= loffs, die sie, wie schon erwähnt, nicht liebten. Was Ceon an= betraf, so wußte er nicht einmal, daß seine Mutter die Absicht hatte, ihn zu verheiraten, und war in die Gräfin Maria Woron= zow verliebt, von der ich soeben gesprochen. Als ich dies daher

vernahm, fagte ich zu den Damen Siniawin und Marischkin, daß man die Beirat mit fräulein Bittroff, die kein Mensch leiden mochte, weil sie intrigant, boshaft und eine Schwätzerin war, auf keinen fall zugeben dürfe. Um ähnliche Ideen kurz abzuschneiden, musse man Leon eine frau unserer Urt geben und die erwähnte Nichte des Grafen Razumowski, Marine Offipowna, wählen, die obendrein uns allen fehr angenehm und immer in ihrem Bause war. Die beiden Damen billigten vollkommen meine Unsicht. Tags darauf fand bei Hofe Maskenball statt. Bei einer gunstigen Belegenheit wendete ich mich an den Marschall Razumowski, der damals Hetmann der Ufraine war, und saate ihm rund heraus, er habe unrecht, seiner Nichte eine Partie wie Ceon Narischkin entgeben zu lassen. Ceons Mutter wolle ihn zwar an fräulein Bittroff verheiraten, allein Madame Siniawin, seine Schwägerin, und ich hätten entschieden, daß seine Nichte die einzig passende Partie für ihn sei; er moge daber den Beteiligten so bald als möglich diesen Vorschlag machen. Dem Marschall gefiel unser Plan ausnehmend. Er besprach sich sofort mit seinem damaligen faktotum Teploff, der die Sache sogleich dem Grafen Razumowski, dem älteren, mitteilte. Diefer gab seine Einwilli= gung, und am folgenden Tag begab sich Teyloff zum Bischof von Petersburg, um für fünfzig Rubel den Erlaubnisschein gu erkaufen. Machdem er ihn erhalten, gingen der Marschall und seine Gemablin zu ihrer Tante, der Mutter Ceons, und stellten ihr die Sache in einem so gunstigen Lichte dar, daß sie sich zu allem verstand. Und sie kamen gerade im rechten Augenblick, denn an eben demselben Tage hatte sie hittroff ihr Wort geben sollen. Mun begaben sich der Marschall Razumowski, die Damen Siniawin und Marischkin zu Ceon, um ihn zu überreden, die zu heiraten, an die er nicht im entferntesten gedacht hatte. Obgleich er eine andere liebte, willigte er ein; allerdings

war die Gräfin Woronzow mit dem Grafen Buturlin so gut wie verlobt. Was fräulein Bittroff betraf, so machte er sich nicht den gerinasten Kummer. Nachdem er also seine Zustimmung gegeben, ließ der Marschall seine Nichte rufen, die die Heirat zu vorteilhaft fand, um sie zurückzuweisen. So baten die beiden Grafen Razumowski am andern Tag die Kaiserin um ihre Einwilligung, die auch ohne Zögern gegeben wurde. Die herren Schuwaloff aber waren von der Urt und Weise, wie man sie und Bittroff bintergangen hatte, äußerst bestürzt und beleidigt, denn sie erfuhren den ganzen Dorgang nicht früher, als nach der Einwilligung der Kaiserin. So heiratete Ceon, der in eine junge Dame verliebt mar, und den seine Mutter mit einer andern vermählen wollte, eine Dritte, an die weder er noch irgend jemand drei Tage vorher gedacht hatte. Seine Beirat knüpfte meine freundschaft mit den Brafen Razumowski fester als je, da sie mir es wirklich Dank wußten, ihrer Michte eine so gute und glänzende Partie verschafft zu haben. Huch waren sie durchaus nicht bose, daß sie über die Schuwaloffs, die sich nicht einmal beklagen konnten, sondern ihren Verdruß verbergen mußten, den Sieg davongetragen hatten. Cetteres war ebenfalls eine Genugtuung, die sie einzig und allein mir perdanften.

Die Ciebe des Großfürsten zu Madame Teploff regte sich nur noch mit mattem flügelschlage. Eins der größten Hindernisse derselben war die Schwierigkeit, sich öfters zu sehen. Es konnte nur heimlich geschehen, was dem Großfürsten, der Schwierigkeiten ebensowenig liebte, als auf empfangene Briefe zu antworten, sehr unbequem war. Gegen Ende des Karnevals fing seine Liebe an, vollkommen Parteisache zu werden.

Eines Tages benachrichtigte mich die Prinzessin von Uursland, Graf Roman Woronzow, der Vater der beiden Hofsdamen — der, beiläufig gesagt, samt seinen fünf Kindern dem

Groffürsten damals aufs höchste zuwider mar - hätte sehr un= überlegte Meußerungen auf Rechnung des Groffürsten getan. Unter anderm habe er erklärt, wenn er Lust hätte, so würde es ihn keine große Mühe koften, den haß des Großfürsten gegen ihn in Wohlwollen zu verwandeln. Zu diesem Zwecke brauche er nur Brockdorf ein Gastmahl zu geben, ihm englisches Bier porzuseten und ihm, wenn er ginge, sechs flaschen davon für Seine kaiserliche Bobeit in die Tasche zu stecken; dann würden er sowohl als seine jüngste Tochter sofort wieder Matadore in der Gunft des Großfürsten sein. Da ich denjelben Abend beim Ball bemerkte, daß Seine kaiserliche Hoheit und die Bräfin Marie Woronzow, die älteste Tochter des Brafen, viel miteinander plauderten, machte es mir nicht gerade ein be= sonderes Vergnügen, zu denken, daß fräulein Elisabeth Woron= 30w wieder obenauf kommen sollte. Um dies zu verhindern, erzählte ich dem Großfürsten die eben erwähnten Heußerungen, die der Dater der jungen Dame über ihn hatte fallen laffen. Darüber geriet der Großfürst in Wut und fragte, von wem ich dieselben erfahren habe. Cange sträubte ich mich, ihm die Wahrheit zu sagen. Allein er erklärte, da ich niemand nennen fönne, musse er annehmen, daß ich es sei, die die Beschichte erfunden habe, nur um dem Dater und feinen Tochtern gu schaden. Es half nichts, ihm zu entgegnen, daß ich nie in meinem Ceben folche Sügen erfunden habe, und ich fah mich schließlich gezwungen, ihm die Prinzessin von Kurland zu nennen. Er wurde ihr auf der Stelle einen Brief Schreiben, sagte er, um zu erfahren, ob ich die Wahrheit rede. Wenn aber der geringste Mangel an llebereinstimmung zwischen dem, was sie ihm antworten werde und dem was ich ihm gesagt habe, vorkame, wurde er sich bei der Raiserin über meine Eugen und Intrigen beschweren. Hierauf verließ er das Simmer. Da ich nicht sicher war, was die Prinzessin ihm antworten werde,

und aus furcht, sie möchte sich zweideutig äußern, schrieb ich ihr folgendes Villett: "Ich beschwöre Sie, sagen Sie die einfache und reine Wahrheit, wenn man Sie fragen wird!" Mein Villett wurde ihr unverzüglich überbracht und kam zur rechten Seit, denn es erreichte sie noch vor dem Vriese des Großfürsten. Die Prinzessin von Kurland antwortete Seiner kaiserlichen Hoheit die Wahrheit, und er mußte einsehen, daß ich nicht gelogen hatte. Zus diese Weise wurde er wenigstens noch eine Seitlang von einer Liaison mit den beiden Töchtern eines Menschen zurückgehalten, der ihn so gering achtete und den er selbst nicht ausstehen mochte.

Um ihm indes noch ein weiteres Hindernis in den Weg zu legen, überredete ich den Marschall Razumowski, den Großsfürsten eins bis zweimal wöchentlich ganz insgeheim zu sich einzuladen. Es war sozusagen eine Gesellschaft zu zwei Herren und zwei Damen, denn nur der Marschall, Maria Paulowna Narischkin, der Großfürst, Madame Teplost und Ceon Narischskin waren zugegen. Dies dauerte sast die ganze Kastenzeit hindurch und gab zu einem andern Plane Veranlassung.

Das damalige Haus Razumowski war aus Holz gebaut. Die Gesellschaft versammelte sich gewöhnlich in den Gemächern der Marschallin, und da sowohl er als sie gern spielten, wurde sast immer gespielt. Der Marschall ging und kam, hatte aber in seinen Gemächern ebenfalls eine Partie für sich, wenn der Großfürst nicht da war. Nachdem Razumowski ein paarmal bei mir in meiner kleinen geheimen Spielgesellschaft gewesen war, drückte er den Wunsch aus, wir möchten doch auch zu ihm kommen. Ju diesem Zwecke wurde seine Eremitage, wie er es nannte, bestehend aus zwei bis drei Zimmern im Erdgeschoß, uns eingeräumt. Ein jeder versteckte sich vor dem andern, weil wir, wie bereits erwähnt, ohne Erlaubnis der Kaiserin nicht ausgehen dursten. Auf diese Weise befanden

sich mandinal drei bis vier kleine Gesellschaften im Hause. Der Marschall ging von einer zur andern, aber nur die unsrige erfuhr alles, was im Hause vorging, während die andern nicht einmal wußten, daß wir da waren.

## Meunzehntes Kapitel.

Tod des Ministers Pechlin. — Die Abenteurer in Oranienbaum nehmen von Jahr zu Jahr zu. — Die Felage des Größfürsten. — Uebergabe Memels am 24. Juni. — Rüdkehr nach der Stadt. — Cangersehnte Unterredung mit der Kaiserin. — Uebereilter Rüdzug Apraxins. — Ich schreibe ihm einen ermahrenden Brief. — Seine Jurüdberufung. — Er stirbt. — Fürst Lieven. — General Fernor. — Ceon Narischlins verändertes Benehmen. — Besuch des Prinzen Karl von Sachsen am russischen Hofe. — Seine Abreise.

Ju Anfang des frühlings starb Pechlin, der Minister des Großfürsten für Holstein. Der Großkanzler, Graf Bestuscheff, der seinen Tod voraussah, hatte mir den Rat gegeben, dem Großfürsten einen gewissen Stambke an seiner Stelle vorzuschlagen.

Im frühjahr gingen wir nach Oranienbaum, wo unsere Cebensweise ganz dieselbe wie in den vorhergehenden Jahren war, nur daß die Zahl der dort stationierten holsteinschen Truppen und der als Offiziere angestellten Abenteurer von Jahr zu Jahr zunahm. Da indes so viele Menschen in dem kleinen Dorse Oranienbaum, das anfangs aus nicht mehr als achtundzwanzig hütten bestand, nicht einquartiert werden konnten, wurde ein Cager für die Truppen ausgeschlagen, deren Jahl sich übrigens nie auf mehr als 1300 Mann belief. Die Offiziere dinierten und soupierten bei Hose. Weil es jedoch nur fünfzehn bis sechzehn Hosdamen, die Frauen der Kammerherrn mit insbegriffen, gab, Seine kaiserliche Hoheit aber große Gastmähler

leidenschaftlich liebte und solche in seinem Cager und in allen Ecken und Winkeln in Oranienbaum häusig veranstaltete, sud er nicht allein die Sängerinnen und Tänzerinnen der Oper dazu ein, sondern noch eine Menge bürgerlicher Damen aus sehr schlechter Gesellschaft, die man ihm aus Petersburg verschaftte. Sowie ich von der Julassung der Sängerinnen 20. hörte, enthielt ich mich jeder ferneren Beteiligung an diesen kesten, ansangs unter dem Vorwande einer Brunnenkur. Ich speiste meist mit drei oder vier Personen aus meiner Umgebung auf meinem Jimmer. Später aber sagte ich dem Großfürsten, ich fürchte, die Kaiserin werde es übel aufnehmen, wenn ich in so gemischter Gesellschaft erschiene. Nie kam ich, wenn ich wußte, daß unbeschränkte Gastsreundschaft herrschte, so daß, wenn der Großfürst unbedingt meine Unwesenheit wünschte, nur die Hosdamen zugelassen wurden.

Ju den Maskeraden, die der Großfürst in Oranienbaum veranstaltete, erschien ich immer in sehr einfacher Toilette, ohne Juwelen und sonstigen Schnuck. Dies gesiel besonders der Kaiserin, welche die zeste in Oranienbaum, wo die Gast-mähler zu wahren Vacchanalien ausarteten, weder gern sah, noch billigte. Sie ließ sie indes geschehen, oder verbot sie wenigstens nicht. Ich ersuhr, daß Ihre Majestät eines Tages geänßert habe: "Diese zeste machen der Großfürstin ebenso wenig Vergnügen als mir, denn sie erscheint dabei stets in so einfacher Kleidung, wie nur irgend möglich, und speist niemals mit jedermann, der dort Jutritt hat."

Ich beschäftigte mich damals in Oranienbaum mit der Unslage und Unpflanzung meines Gartens. Während der übrigen Zeit ging, ritt oder suhr ich aus, und wenn ich in meinem Jimmer war, las ich.

Im Juli erfuhren wir, daß Memel sich den russischen Truppen am 24. Juni durch Vergleich übergeben hätte, und

einen Monat später traf die Nachricht von der am 19. August durch die russische Urmee gewonnenen Schlacht von Großjägerndorf ein. Um Tage, an dem das Te Deum gesungen wurde, gab ich dem Groffürsten und allen in Oranienbaum anwesen= den bedeutenden Persönlichteiten ein großes Gastmahl, bei welchem der Großfürst und alle übrigen überaus heiter und zufrieden schienen. Dies minderte für kurze Zeit den Schmerz Peters über den zwischen Außland und dem König von Preußen ausgebrochenen Krieg. Seit seiner Kindheit hatte er für friedrich den Großen eine große Zuneigung gefaßt, eine Zuneigung, in dem gewiß anfangs nichts Außerordentliches lag, die aber später in reinen Wahnsinn ausartete. Damals indes zwang ihn die allgemeine freude über den Erfolg der ruffischen Waffen, seine geheimen Gedanken zu verbergen. 217it Be= dauern erfuhr er die Miederlage der preußischen Truppen, die er für unbesiegbar gehalten hatte.

Einige Tage nach diesem feste kehrten wir in die Stadt guruck und bezogen den Sommerpalast. Bier meldete mir Graf Alexander Schuwaloff eines Abends, daß die Kaiserin sich bei seiner frau befände und mich auffordere, dorthin zu kommen, um mit ihr zu reden, wie ich es vergangenen Winter gewünscht hätte. Ich begab mich also unverzüglich in die Gemächer des Grafen und der Gräfin Schuwaloff, die hinter den meinigen lagen, und fand dort die Kaiserin ganz allein. Machdem ich ihr die hand gefüßt und sie mich, ihrer Bewohnheit gemäß, umarmt hatte, erwies sie mir die Ehre, zu sagen, sie habe gehört, daß ich mit ihr zu reden wünsche und sei nun gekommen, um zu erfahren, was ich auf dem Herzen habe. 27un waren aber damals mehr als acht Monate seit meiner Unterredung mit Allerander Schuwaloff, hinsichtlich Brockdorfs, vergangen. Ich erwiderte daher Ihrer Majestät, als ich im vorigen Winter das Benehmen Brockdorfs mit angesehen, hätte ich es für

unerläßlich gehalten, mit Graf Alerander Schuwaloff darüber zu sprechen, damit er Ihre Majestät davon in Kenntnis setzen fonnte. Er hätte mich dann gefragt, ob er mich erwähnen dürfe, worauf ich ihm erwidert: "Wenn Ihre kaiserliche Maje= stät es wünschte, würde ich selbst alles wiederholen, was mir bekannt sei." Dann erzählte ich ihr die Uffare Elendsheim in ihrem wahren Bergange. Sie hörte mir anscheinend mit großer Kälte zu und fragte mich dann nach Einzelheiten über das Privatleben des Groffürsten und über seine Umgebung. Mit der größten Wahrhaftigkeit sagte ich alles, was ich wußte. Alls ich aber über die holsteinischen Verhältnisse einige Bemerkungen machte, woraus sie ersehen mußte, daß ich sie gut kannte, fagte sie streng: "Sie scheinen über dieses Cand sehr wohl unterrichtet zu sein." Ich antwortete naiv, dies könne mir nicht schwer fallen, da der Großfürst mir befohlen habe, mich damit befannt zu machen. Aber ich sah es der Kaiserin an, daß dieses Vertrauen des Großfürsten zu mir einen unangenehmen Eindruck auf sie machte; überhaupt schien sie während der ganzen Unterredung eigentümlich verschlossen. Sie ließ mid reden, fragte mich aus, sagte aber selbst kaum ein Wort, so daß diese Unterhaltung mir von ihrer Seite mehr wie eine Urt Verhör, als ein vertrauliches Gespräch vorkam. Endlich verabschiedete sie mich ebenso kalt, als sie mich empfangen, und ich war sehr wenig erbaut von meiner Hudienz. Allerander Schuwaloff empfahl mir, sie so geheim wie möglich zu halten, was ich auch versprach - übrigens konnte ich mich ihrer auch nicht rühmen. In mein Simmer gurückgekehrt, schrieb ich die Kälte der Kaiserin der Abneigung zu, welche, wie ich schon feit längerer Zeit wußte, die Schuwaloffs ihr gegen mich ein= geflößt hatten. In der folge wird man sehen, zu welch ab= scheulichem Gebrauch von dieser Unterredung, wenn ich so sagen darf, man sie überredete.

Kurz darauf erfuhren wir, daß der Marschall Upraxin, statt seine Erfolge zu benutzen, nach der Einnahme von Memel und dem Siege bei Großjägerndorf sich mit solcher Eile zurück-30a, daß dieser Auckzug fast einer flucht alich, denn er vernichtete und verbrannte sein ganges Bepäck und vernagelte alle seine Kanonen. Niemand begriff ein solches Verfahren. Selbst seine Unhänger konnten es nicht rechtfertigen, und eben deshalb vermutete man ein Geheimnis dahinter. Obaleich ich wirklich selbst nicht wußte, wem der übereilte und unzusammen= banaende Rückzug des Generals Aprarin zuzuschreiben war, da ich ihn niemals wieder zu sehen bekam, so alaube ich doch die Ursache davon zu vermuten. Er erhielt nämlich von seiner Tochter, der fürstin Kurafin, die noch immer — aus Politik, nicht aus Meigung - mit Peter Schuwaloff ein Verhältnis hatte, sowie von seinem Schwager, dem fürsten Kurafin, und andern Derwandten und freunden ziemlich genaue Machrichten über die Gesundheit der Kaiserin, die von Tag zu Tag schlechter wurde. Man war schon damals ziemlich allgemein überzeugt, daß sie alle Monate regelmäßig an sehr heftigen Krämpfen litte. Diese Krämpfe schwächten ihre Organe 3uschends, so daß sie nach jeder Urise drei bis vier Tage in einem folden Zustand von Schwäche und Entfraftung ihrer Beistesfähigkeiten war, der schon mehr an Cethargie grenzte. Während dieser Zeit konnte man über nichts mit ihr sprechen und sie von nichts unterhalten. Apragin, der vielleicht die Gefahr für größer hielt, als sie wirklich war, hatte es mahrscheinlich nicht für ratsam gehalten, sich noch weiter in Preußen vorzuwagen, sondern für besser befunden, eine Auchwärtsbewegung zu machen, um sich der russischen Grenze zu nähern. Unter dem Dorwande, daß es ihm an Cebensmitteln gebrach, ging er immer weiter guruck, gumal er voraussah, daß im Salle des Todes der Raiserin dieser Krieg sofort aufhören

würde. Es war schwer, den Schritt Apraxins zu rechtfertigen; aber dies mußte wohl der Grund seiner Handlung sein, denn er hielt sich in Rusland für änserst nötig.

Graf Bestuscheff ließ mir durch Stambke mitteilen, welche Wendung das Benehmen des Grafen Upraxin nähme, worüber sich der kaiserliche und der französische Gesandte laut beklagten. Er ließ mich dringend bitten, dem Marschall ganz im Vertrauen zu schreiben und meine Vorstellungen mit den seinigen zu vereinigen, um ihn zur Umkehr zu bewegen und eine flucht zu beendigen, die seine feinde gehässig und unheilvoll ausslegten. In der Tat schrieb ich an den Marschall Upraxin einen Brief, in welchem ich ihn von den üblen in Petersburg umlaufenden Gerüchten in Kenntnis setzte und ihm sagte, daß seine Freunde nur mit Mühe seinen übereilten Rückzug rechtsfertigen könnten. Ich bat ihn ferner, wieder vorwärts zu gehen und die von der Regierung erhaltenen Besehle zu besfolgen. Der Großkanzler Bestuscheff schickte ihm diesen Brief; Upraxin antwortete mir nicht.

Inzwischen sahen wir den kaiserlichen Generalbaudirektor General fermor von Petersburg abreisen und von uns 216=
schied nehmen, der, wie man uns sagte, bei der Armee verswendet werden sollte. Er war früher Generalquartiermeister des Grafen Münnich gewesen. Das erste, was kermor verslangte, war, seine Untergebenen im Baufach, die Brigadiers Reaznof und Mordwinoff mit sich nehmen zu dürfen. Mit ihnen ging er zur Armee ab. Es waren Nilitärs, die bisher nur Baukontrakte gemacht hatten. Sobald er angekommen war, befahl man ihm, den Oberbesehl an Stelle des Grasen Apragin zu übernehmen, der zurückberusen wurde. Auf seiner Reise nach Petersburg fand dieser in Trihorski einen Besehl vor, hier seine kahrt zu unterbrechen und die Besehle der Kaiserin zu erwarten. Es dauerte lange, bis diese kamen,

weil seine freunde, sowie seine Tochter und Peter Schuwaloff alles taten, himmel und Erde in Bewegung setzen, um den Zorn der Kaiserin zu besänstigen, den die Grafen Woronzow, Buturlin, Iwan Schuwaloff und andere anfachten. Diese wieder wurden von den Gesandten des Versailler und Wiener Hofes aufgehetzt, Apraxin zu schaden. Endlich ernannte man eine Untersuchungskommission. Aber schon nach dem ersten Verhör bekam der Marschall Apraxin einen Anfall von Apoplexie, woran er vierundzwanzig Stunden später starb.

In diesen Prozes wäre sicher auch der General Lieven verwickelt worden, denn er war der Freund und Vertraute Upraxins. Dies würde mir noch mehr Kummer verursacht haben, denn Lieven war mir aufrichtig ergeben. Aber so groß auch meine Freundschaft immer für Apraxin und Lieven gewesen, ich kann es beschwören, daß mir die Ursache ihres Verhaltens und dieses selbst völlig unbekannt war, obgleich man versucht hat, das Gerücht auszusprengen, daß sie, nur um mir und dem Großfürsten zu gefallen, rückwärts gesangen wären.

Lieven gab zuweilen sehr sonderbare Beweise seiner Ergebenheit gegen mich; unter andern auch folgenden. Einst veranstaltete der Gesandte des Wiener Hoses, Graf Esterhazy, einen Maskenball, an dem die Kaiserin und der ganze Host teilnahm. Als Lieven mich durch den Saal gehen sah, sagte er zu seinem Nachbar, dem Grafen Poniatowski: "Das ist eine Frau, für die ein ehrlicher Mann einige Knutenhiebe ohne großen Kummer ertragen könnte." — Ich habe diese Unekdote vom Grafen Poniatowski, dem nachmaligen König von Polen, selbst.

Nachdem General Fermor das Oberkommando übernommen hatte, beeilte er sich, seine Instruktionen auszuführen, nämlich vorwärts zu marschieren. Trotz der rauhen Jahreszeit besetzte er Königsberg, das ihm am 18. Januar 1758 eine Deputation entgegenschieste.

Im Caufe des Winters bemerkte ich plötlich eine große Veränderung im Benehmen Ceon Narischkins. Er fing an, unhöflich und grob zu werden, kam nur widerwillig zu mir, tat leußerungen, die deutlich bewiesen, daß man ihm eine gewisse Abneigung gegen mich, seine Schwägerin, seine Schwester, den Grafen Poniatowski und alle, die zu mir hielten, in den Kopf gesetzt hatte. Ferner erfuhr ich, daß er fast immer mit Iwan Schuwaloff zusammen war, und ich ahnte, daß man ibn pon mir abwendig machen wollte, um mich dafür zu strafen, daß ich ihn verhindert hatte, fräulein Bittroff zu beiraten. Es war mir gewiß, daß man weit genug geben werde, um ihn zu Indiskretionen zu verleiten, die fehr un= angenehme folgen für mich haben konnten. Seine Schwester und Schwägerin, sowie sein Bruder waren ebenfalls um meinet= willen sehr bose auf ihn. Er betrug sich aber auch wirklich wie ein Verrückter und beleidigte uns mit der größten Dreistigfeit, wo er nur konnte - und dies zu einer Zeit, wo ich auf meine Kosten das Baus ausmöblierte, das er nach seiner Derheiratung bewohnen sollte. Jedermann flagte ihn der Un= dankbarkeit an und sagte ihm, daß er nicht die geringste Ursache habe, sich zu beschweren und in solcher Weise zu handeln. Kurg, man sah deutlich, daß er denen, die sich seiner bemächtigt hatten, nur als Werkzeug diente. Er machte dem Großfürsten regelmäßiger den Hof, suchte ihn so viel als möglich zu amussieren und verleitete ihn mehr und mehr zu Dingen, von denen er genau wußte, daß ich sie migbilligte. Ja, er trieb seine Unböflichkeit mitunter soweit, daß er, wenn ich mit ihm sprach, nicht antwortete. Und ich weiß bis heute noch nicht, was ihm damals in den Kopf gestiegen war, während ich ihn und seine ganze Familie, solange ich sie kannte, mit

Wohlwollen und freundschaft überhäufte. Ich glaube aber, daß er sich - gleichfalls auf den Rat der Schuwaloffs, bemühte, dem Groffürsten gefällig zu sein, weil sie ihm vor= stellten, daß dessen Bunft ibm einst wertvoller sein werde, als die meine, denn ich ware bei der Kaiserin und dem Großfürsten schlecht angeschrieben und keiner von beiden liebte mich. Er werde daher seinem Glücke nur schaden, wenn er sich von mir nicht lossage, denn nach dem Tode der Kaiserin würde der Großfürst mich in ein Kloster stecken - und andere ähn= liche Aeußerungen der Schuwaloffs, die mir alle hinterbracht wurden. Aukerdem zeigte man ihm aus der ferne den St. Unnenorden als Beweis der Gunft des Groffürsten. Mit Bilfe solcher Versprechungen und Auseinandersetzungen brachte man schließlich diesen schwachen, charafterlosen Menschen zu all den kleinen Verrätereien, die man von ihm wünschte. Ja, er ging sogar weiter als verlangt wurde, obwohl er - wie sich später zeigen wird - Unwandlungen von Reue hatte. Damals indes tat er alles, was in seiner Macht stand, den Großfürsten von mir zu entfernen, so daß dieser mich fast unaufhörlich schalt und sein Verhältnis mit der Gräfin Elisabeth Woronzow wieder anknüpfte.

Ju Anfang des Frühlings verbreitete sich das Gerücht, daß Prinz Karl von Sachsen, der Sohn des Königs August III. von Polen, nach Petersburg kommen werde. Dem Größfürsten mißsiel dieser Besuch aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil er dadurch eine Vermehrung persönlicher Unbequemlichesteten befürchtete, denn er konnte nicht leiden, wenn die Cebensweise, die er sich zurecht gemacht hatte, auch nur im geringsten gestört wurde; zweitens, weil das sächsische Haus auf seiten der Feinde des Königs von Preußen stand, und drittens vielsleicht auch, weil er bei einem eventuellen Vergleich zu verslieren fürchtete. Das letztere zeugte allerdings von größter

Bescheidenheit, denn der arme Prinz von Sachsen war ein ganz nichtssagender Mensch, ohne alle Kenntnisse und Bildung. Die Jagd und den Tanz ausgenommen, verstand er nichts; und er selbst sagte mir, daß er in seinem ganzen Ceben kein Buch in der Hand gehabt hätte, außer den Gebetbüchern, die ihm seine bigotte Mutter, die Königin, schenkte.

Prinz Karl von Sachsen kam also am 5. Upril dieses Jahres in Petersburg an. Man empfing ihn mit großer Seierlichkeit und bedeutendem Aufwande von Blanz und Pracht. Sein Gefolge war sehr zahlreich. Eine Menge Polen und Sachsen, unter ihnen ein Cubomirski, ein Pototski, ein Rze= wuski, den man den Schönen nannte, ferner zwei fürsten Sulkowski, ein Graf Savieha, Graf Branitki, später Ober= feldherr, ein Graf Einsiedel und viele andere, deren Namen ich mich augenblicklich nicht erinnere, begleiteten ihn. Er hatte auch eine Urt Untergouverneur bei sich, namens Cachi= nal, der sein Benehmen und seine Korrespondenz leitete. Man quartierte den Orinzen in das Haus des Kammerherrn Iwan Iwanowitsch Schuwaloff ein. Dieses war erst vor kurzem fertig geworden, und sein Besitzer hatte all seinen Geschmack daran verschwendet, d. h. es war trot seiner Kostbarkeit äußerst geschmacklos und schlecht eingerichtet. Es waren zwar viele Gemälde darin, aber meistenteils Kopien. Ein Zimmer war mit Tschinarholz ausgelegt, da aber Tschinar nicht glänzt, hatte man es gefirnist. Dadurch wurde die farbe gelb, doch ein unangenehmes Gelb, welches dem Zimmer ein gemeines Aussehen gab; und, um den schlechten Eindruck zu mildern, überlud man es mit schwerem, versilbertem Schnitzwerk. Don außen fah das an sich große Baus wegen der Menge seiner Der= zierungen aus wie eine mächtige Alenconer Spitenmanschette. Man gab dem Pringen von Sachsen den Grafen Jwan Czernitscheff bei, und er wurde ganz auf Kosten des hofes

unterhalten, sowie auch von den Hofdomestiken bedient.

In der Nacht, die der Unfunft des Prinzen Karl voraus= aina, hatte ich eine so heftige Kolik gehabt, daß ich wohl mehr als dreikigmal zu Stuhle geben mußte. Obwohl ich sehr geschwächt war, kleidete ich mich den folgenden Morgen an, um den Prinzen von Sachsen zu empfangen. Man führte ihn um zwei Uhr nachmittags zur Kaiserin, und, als er diese verlaffen hatte, zu mir in mein Zimmer. Kurz nach ihm follte der Grokfürst eintreten. Bu diesem Zwecke hatte man drei Santenils an die Wand gestellt. Das mittlere war für mich, das zu meiner Rechten für den Großfürsten und das linke für den Prinzen von Sachsen bestimmt. 3ch mußte natürlich die Unterhaltung führen, denn der Großfürst war nicht zum Sprechen zu bringen, und Pring Karl war nicht gesprächig. Endlich, nach einer Unterhaltung von einer Diertelstunde, erhob sich Pring Karl, um uns sein ungeheures Gefolge vorzustellen. Er hatte, glaube ich, mehr als zwanzig Personen bei sich, wozu sich an diesem Tage noch der polnische und sächsische Gesandte am russischen Bofe mit ihren Sekretären gesellten. Nach einer halben Stunde verließ uns der Pring. Ich kleidete mich sofort wieder aus, um mich ins Bett zu legen, wo ich drei oder vier Tage im heftigsten fieber zubrachte. Darauf stellten sich von neuem Zeichen von Schwangerschaft bei mir ein.

Begen Ende Upril begaben wir uns nach Oranienbaum. Dor unserer Abreise ersuhren wir, daß Prinz Karl von Sachsen als Freiwilliger zur russischen Armee abginge. Doch ehe er sich dahin begab, begleitete er die Kaiserin nach Peterhof, wo man ihn sehr feierte. Dort und in der Stadt nahmen wir nicht an diesen Festlichkeiten teil, sondern blieben auf unserem Landsitz, wo er auch Abschied von uns nahm und am 4. Inliabreiste.

## Zwanzigstes Kapitel.

Neble Stimmung des Großfürsten. — Mein Gartenfest in Oranienbaum. — Ceon Narischtin erneuert seine Besuche bei mir. — Verdiente Jüchtigung. — Die Schlacht bei Jorndorf. — Graf fermor wird abberusen und Peter Soltisoff zu seinem Nachfolger ernannt. — Die Kaiserin bekommt auf offener Straße einen Krämpfeanfall. — Rüdsehr in die Stadt. — Der Großfürst langweilt sich. — Er leugnet die Vaterschaft meines Kindes. — Mein Benehmen gegen nieinen Gemahl. — Poniatowski wird abberusen. — Einfältiges Benehmen des Großfürsten. — Geburt meiner Cochter. — Zwei Kabinettsordres von je 60000 Aubel. — Vereinsamt!

Da der Grokfürst fast immer übler Caune gegen mich war, wofür ich mir keinen andern Grund denken konnte, als daß ich weder Brockdorf noch die Gräfin Elisabeth Woronzow, die wieder anfing, favoritin zu werden, empfing, kam mir der Bedanke, Seiner kaiserlichen Hoheit ein Bartenfest in Oranien= baum zu geben, um seine schlechte Stimmung so viel wie möglich zu vermindern. Seine faiserliche Hoheit hatte nämlich jedes fest gern. So ließ ich denn an einem abgelegenen Orte im Gehölz von meinem damaligen italienischen Urchitekten Untonio Rinaldi einen großen Wagen bauen, worauf ein Orchester von sechzig Personen, Musikern und Sängern, beguem Plat hatte. Der italienische Hofpoet mußte die Verse machen und der Kapellmeister Uraja dieselben in Musik setzen. der großen Allee wurde ein illuminiertes Transparent mit einem Dorhang angebracht, dem gegenüber die Cafel fürs Souper gedeckt war. 21m 17. Juli gegen Abend begaben sich Seine kaiserliche Hoheit und alles was in Oranienbaum war, sowie eine Menge Zuschauer, die aus Kronstadt und Peters= burg gekommen waren, in den prächtig illuminierten Barten. Man setzte sich zu Tisch, und nach dem ersten Bang teilte sich der Vorhang, der die große Allee verdeckte. Man sah in der ferne das Orchester auf einem Wagen berankommen, der von

etwa zwanzia mit Kränzen geschmückten Ochsen gezogen wurde, und von allen Tänzern und Tänzerinnen, die ich hatte auftreiben können, umgeben war. Die Allee war illuminiert, und zwar so hell, daß man alle Gegenstände deutlich unterschied. Als der Wagen hielt, wollte es der Zufall, daß der Mond gerade über ihm stand, was eine wundervolle Wirkung hervor= brachte und die ganze Besellschaft angenehm überraschte, zumal da außerdem das Wetter prachtvoll war. Jedermann sprang von der Tafel auf, um die Schönheit der Symphonie und des Schauspiels voller genießen zu können. Als sie zu Ende war, fiel der Vorhang, und man setzte sich zum zweiten Gang wieder an die Tafel. Darauf hörte man fanfaren und Zimbeln, und ein Saukler rief plötlich: "Meine Herren und Damen, kommen Sie hierher, in meinen Buden werden Cose für die Cotterie umsonst verteilt." Zu beiden Seiten des Vorhangs teilten sich nun noch zwei kleine Vorhänge und man erblickte zwei hell= erleuchtete Buden. In der einen verteilte man gratis Cotterie= nummern für das darin enthaltene Porzellan, in der andern für Blumen, Bänder, fächer, Kämme, Geldbeutel, Bandschuhe, Degengehänge und andere solche Kleinigkeiten. 211s die Buden leer waren, ak man das Dessert, worauf bis sechs Uhr morgens getanzt wurde. Reine Intrige, fein unliebsamer Swischenfall fam während meines festes vor. Seine kaiserliche Hobeit, sowie alle, die daran teilnahmen, waren entzückt davon und priesen die Großfürstin und ihr fest. Aber ich hatte es auch an nichts fehlen laffen. Man fand meinen Wein köftlich, mein Souper herrlich. Alles ging auf meine eigenen Kosten, und das fest kostete mich gegen 10 000 bis 15 000 Rubel — man bedenke, daß ich nur 30 000 Rubel jährlich zur Verfügung Doch dieser Tag wäre mir beinahe noch teurer zu stehen gekommen, denn als ich am Machmittag mit Madame Narischkin ausgefahren war und gerade aus dem Kabriolett

steigen wollte, machte das Pferd eine Bewegung, die mich zur Erde schlenderte, und das im vierten oder fünften Monat meiner Schwangerschaft. Ich tat jedoch, als ob nichts vorge= fallen wäre, blieb bis zulett auf dem feste und machte die Honneurs. Dennoch fürchtete ich mich sehr vor einer fehl= geburt, aber glücklicherweise fand nichts dergleichen statt, und ich kam mit dem bloken Schrecken davon. Der Grokfürst, seine ganze Umgebung, alle seine Holsteiner, ja selbst meine erbittert= sten feinde hörten noch viele Tage nicht auf, mich und mein fest zu loben, denn jeder, freund oder feind, hatte eine Kleinigkeit als Undenken an mich davon mit nach hause ge= bracht. Da es ein Maskenfest war und alle möglichen Ceute daran teilgenommen hatten, war die Gesellschaft natürlich sehr gemischt gewesen. Unter andern waren eine Menge frauen da, die sonst nicht am Hofe und in meiner Gegenwart er= schienen. Alle rühmten sich nun und prunkten mit meinen Beschenken, obgleich dieselben im Brunde feinen großen Wert hatten, denn ich glaube, es war keins darunter, das mehr als hundert Aubel kostete. Aber es war eben ein Geschenk von mir, und man prablte gern: Ich habe dies von Ihrer kaifer= lichen Bobeit der Groffürstin, ach, fie ist die Gute felbst, fie hat allen Ceuten etwas geschenkt, sie ist reizend; sie sah mich so vergnügt und leutselig an, es machte ihr Vergnügen, uns tangen, effen und spagieren geben zu seben; wer keinen Platz hatte, bekam einen von ihr, u. s. w. u. s. w. Kurz, man fand an mir plötlich Eigenschaften, die man vorher nicht an mir gekannt hatte, und auf diese Weise entwaffnete ich meine feinde. Das war auch meine Absicht; es dauerte nur leider nicht lange, wie man in der folge sehen wird.

Nach diesem Seste sing Coon Narischkin wieder an, mich zu besuchen. Als ich eines Tages in mein Boudoir trat, fand ich ihn impertinenterweise auf einem Sosa liegen und ein un=

sinniges Lied singen. Sowie ich dies sah, ging ich wieder hinaus, schloß die Tür hinter mir ab und begab mich unverzüglich zu seiner Schwägerin. Dieser sagte ich, man musse eine bandvoll Meffeln nehmen und diesen Menschen, der sich schon lange so unverschämt gegen uns benähme, damit züchtigen, um ihn Rücksicht zu lehren. Madame Narischkin stimmte aus ganger Seele bei, und wir ließen uns sofort gute Ruten bringen, die mit Messeln eingefaßt waren. Darauf begaben wir uns in Begleitung einer meiner frauen, namens Catiana Juriewna, in mein Boudoir, wo Ceon Narischkin noch auf demselben Plate lag und aus voller Kehle sein unverschämtes Cied sang. 211s er uns sah, suchte er zu entwischen. Allein wir versetzten ihm fo viele Schläge mit unfern Nesselruten, daß seine Bande, seine Beine und sein ganges Gesicht drei Tage lang geschwollen waren, und er am andern Tage nicht mit uns zur Cour nach Peterhof kommen konnte, sondern zu Bause bleiben mußte. Und er hütete sich, mit jemand über das Geschehene zu sprechen, denn wir hatten ihm versidgert, daß wir bei der geringsten Veranlassung zur Klage über ihn genau dasselbe Mittel wieder anwenden würden, da es wirklich kein anderes gab, mit ihm fertig zu werden. Wir faßten zwar dies alles als bloßen Scherz auf, allein unser Mann hatte genug gespürt, um sich daran zu erinnern, und gab sich keine Blößen mehr, wenigstens nicht mehr in dem Brade, wie es früher der fall ge= wesen war.

Im August ersuhren wir von der am 14. desselben Monats gelieserten Schlacht bei Forndorf, einer der blutigsten Schlachten des Jahrhunderts, da auf jeder Seite mehr als 20 000 Tote und Verwundete geblieben waren. Unser Verlust an Offizieren war beträchtlich; mehr als 1200 hatten wir zu beklagen. Fwar meldete man uns diese Schlacht als für uns gewonnen, allein im geheimen flüsterte man sich zu, die Verluste wären auf beiden

Seiten gleich, und drei Tage hindurch hatte feine der beiden Urmeen gewagt, sich den Sieg zuzuschreiben. Endlich, am dritten Tage, habe der König von Preußen in seinem Lager und Braf fermor auf dem Schlachtfelde das Te Deum singen lassen. Der Merger der Kaiserin und die Bestürzung der Be= völferung waren groß, als man alle Einzelheiten dieses blutigen Tages erfuhr, an dem viele ihre Verwandten, Freunde und Bekannten verloren. Cange Zeit hindurch hörte man nur 2leukerungen des Schmerzes. Auch viele Generale waren ge= tötet, verwundet oder gefangen genommen worden. Schließlich fand man, daß Graf fermors Benehmen nichts weniger als geschickt und militärisch gewesen sei, und der Bof rief ihn zurud und ernannte den Grafen Deter Soltikoff an seiner Stelle zum Befehlshaber des russischen Beeres in Preugen. Soltikoff wurde zu diesem Zwecke aus der Ukraine abberufen, wo er befehligte, und man übertrug sein Kommando einstweilen dem General Froloff Baareeff, jedoch mit dem geheimen Befehl, nichts zu unternehmen, ohne die Generalleutnants Graf Rumianzoff und fürst Allerander Galigin zu befragen. Den letteren beschuldigte man, er hätte, da er in kurzer Entfernung vom Schlachtfelde mit einem Korps von 10 000 Mann auf den Unhöhen postiert gewesen, von wo er die Kanonade hörte, die Schlacht entscheidender machen können, wenn er der preukischen Urmee in den Rücken gefallen wäre, während sie mit der unserigen kampfte. Allein Graf Galigin hatte dies unterlassen. Als ihn daher sein Schwager Rumianzoff in seinem Cager aufsuchte und er ihm von der stattgehabten Schlächterei erzählte, war dieser sehr schlecht gelaunt, sagte ihm alle möglichen Grobbeiten und wollte später nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil er ihn als feigling betrachtete. Dies war aber fürst Galitin feineswegs. Die gange Urmee ift mehr von seiner als von der Unerschrockenheit des Grafen

Rumianzoff überzeugt, trotz dessen gegenwärtiger Siege und Berühmtheit.

Unfang September befand sich die Kaiserin in Zarskoje Selo. 21m 8. dem Marientage, begab sie sich zu fuß in die Dorffirche, die nur ein paar Schritte von dem nördlichen Tore des Schlosses entfernt war, zur Messe. Raum aber hatte der Gottesdienst begonnen, als sich Elisabeth plötslich un= wohl fühlte und die Kirche verließ. Sie ging den kleinen schräg nach dem Palaste zu liegenden Perron hinab, aber schon furz hinter der Kirche fiel sie bewußtlos ins Gras. Rings um sie berum woate die Menge des Volkes, das von allen Dörfern der Umgegend zusammengekommen war, um die Messe zu hören. Niemand von ihrer Bealeitung war der Kaiserin gefolgt, als fie die Kirche verließ. Aber bald verbreitete sich das Gerücht von dem Unfall Ihrer Majestät, und die Ehrendamen und Dertrauten kamen eiligst herbei. Sie fanden sie bewußtlos in= mitten des Polfes, das sie neugieria betrachtete, ohne indes zu magen, sich ihr zu nähern und ihr zu helfen. Da die Kaiserin groß und stark war, mußte sie sich beim fallen erheblich verlett haben. Man bedeckte ihr Gesicht mit einem weißen Tuch und holte schnell ein paar Acrate und Chirurgen herbei. Der Wundarzt erschien zuerst. Er hatte nichts Eiligeres zu tun, als ihr in Gegenwart aller zur Alder zu lassen, aber sie kam nicht zu sich. Ihr Leibarzt konnte nur sehr langsam kommen, da er selbst frank und nicht imstande war, zu gehen. Man brachte ihn daher in einem Cehnstuhl getragen. Es war der verstorbene Condoijdij, ein Grieche von Geburt. Chirurg Souzadier war ein frangösischer flüchtling. Endlich wurden Wandschirme und ein Kanapee aus dem Schlosse aeholt, worauf man die Kaiserin legte. Durch allerlei Beilmittel und die eifrigsten Bemühungen brachte man sie schließlich wieder zum Ceben zurück. Allein als sie die Augen



Grossfürst Peter von Rotari (um 1758).

(Original im Herzogl. Anhalt. Schloss Zerbst.)



öffnete, erkannte fie niemand und fragte in fast unverständ= licher Weise, wo sie sich befände. Endlich, nachdem zwei Stunden verflossen waren, beschloß man, Ihre Majestät mit dem Sofa ins Schloß zu tragen. Man kann sich wohl die Be= stürzung porstellen, in die das ganze Hofpersonal geriet; und die Weffentlichkeit der Sache vermehrte den peinlichen Eindruck. Bis dabin hatte man ihren Zustand äußerst geheim ge= halten, aber nun war die Kunde davon in alle Schichten der Bevölkerung gedrungen. Ich selbst erfuhr das Beschehene am folgenden Morgen in Oranienbaum durch einen Brief des Grafen Poniatowsfi. Sogleich benachrichtigte ich den Großfürsten davon, der noch nichts wußte, da man uns ja im allgemeinen alles mit der größten Sorgfalt verschwieg, besonders Dinge, die die Kaiserin persönlich betrafen. Nun war es aber Sitte, daß jeden Sonntag, wenn wir uns nicht an ein und demfelben Orte mit Ihrer Majestät aufhielten, einer unserer Kammerherrn abgesandt wurde, um nach dem Befinden der Kaiserin zu fragen. Wir unterließen dies natürlich auch den folgenden Sonntag nicht und erfuhren, daß Elisa= beth mehrere Tage lang die Sprache verloren hatte und es ihr noch große Unstrengung verursachte, zu reden. Man erzählte, sie habe sich während ihrer Ohnmacht die Zunge zerbiffen, was vermuten lick, daß diefer Unfall mehr von Krämpfen als von einer Ohnmacht herrührte.

Ende September kehrten wir in die Stadt zurück. Da ich meiner Schwangerschaft wegen anfing, schwerfällig zu werden, erschien ich nicht mehr bei öffentlichen Gelegenheiten, zumal ich mich auch meiner Entbindung näher glaubte, als es in Wirklichkeit der kall war. Dies langweilte den Großfürsten, weil er, wenn ich mich in der Deffentlichkeit zeigte, öfters die Ausrede gebrauchen konnte, er fühle sich nicht wohl, um in seinen Gemächern zu bleiben. Außerdem erschien die

Kaiserin fehr felten bei öffentlichen Gelegenheiten, so daß sich die Boffeste und Balle nur um mich drehten, während, wenn ich nicht zugegen war, Seine kaiserliche Hoheit gezwungen war, zu erscheinen, damit weniastens jemand gum Repräsentieren da war. Seine kaiserliche Hoheit war also fehr ärgerlich über meinen Zustand, und eines Tages fam es ihm in den Sinn, im Beisein Ceon Narischkins und anderer zu sagen: "Der himmel weiß, woher meine frau guter Hoffnung ist; ich bin durchaus nicht gewiß, ob dies Kind mir gehört, und ob ich es auf meine Rechnung setzen kann." - Ceon Narischkin eilte natürlich sofort zu mir, um mir diese Meußerung brühwarm wieder zu erzählen. Selbstverständlich erschraf ich nicht wenig und erwiderte: "Ihr seid alle Einfaltspinsel. Cast ihn doch schwören, ob er nicht mit seiner frau geschlafen hat, und sagt ihm, wenn er den Eid geleistet, daß Ihr es sofort Allerander Schumaloff, als Großinguisitor des Reichs, mit= teilen werdet." - Ceon ging auch wirklich zu Seiner kaifer= lichen Hoheit und forderte ihm den Eid ab. - "Gehen Sie zum Teufel und sprechen Sie mir nicht mehr davon!" war die Untwort des Großfürsten.

Jene unvorsichtige Aeußerung Peters verstimmte mich sehr und ich erkannte seitdem, daß ich von zwei gleich schwierigen Wegen einen besonders einschlagen müßte. Entweder mußte ich die Schicksale des Großfürsten teilen, folglich stündlich allem ausgesetzt sein, was er für oder wider mich anzuordnen beliebte, und mit ihm oder durch ihn zugrunde gehen, oder ich wandelte meine eigene, von allen Ereignissen unabhängige Zahn und rettete dadurch mich selbst, meine Kinder und vielleicht auch den Staat aus dem Schiffbruch, dessen Gefahren alle physischen und moralischen Eigenschaften des Prinzen voraussschen ließen. Das letztere schien mir das sicherste. Ich faßte also den Entschluß, ihm so viel ich konnte mit Zat und Tat

zu seinem Besten zur Seite zu stehen, aber mich nie mehr wie früher zu erzürnen, wenn er meine Ratschläge nicht befolgte. Ich wollte ihm, so oft ich Gelegenheit hätte, über seine wahren Interessen die Augen öffnen, mich im übrigen aber in ernstes Schweigen hüllen. Underseits jedoch mußte auch ich meine Interessen beim Publikum zu wahren suchen, so daß man einstretendenfalls auf mich, als die Retterin der öffentlichen Unsgelegenheiten, bliesen konnte.

Im Oftober erhielt ich vom Großkanzler Grafen Bestuscheff die Nachricht, daß der König von Polen dem Grafen Poniatowski sein Abberufungsschreiben übersandt habe. Graf Bestuscheff hatte darüber einen heftigen Streit mit dem Grafen Brühl und dem fachfischen Kabinett. Er ärgerte fich, daß man ihn nicht wie früher vorher um Rat gefragt hatte. Zu= lett erfuhr er, daß es der Vizekanzler Graf Woronzow und Iwan Schuwaloff gewesen waren, die durch Praffe, den fächsi= schen Residenten, die ganze Sache durchgesett hatten. Dieser Prasse war außerdem über eine Menge Dinge unterrichtet, von denen man nicht begriff, woher er sie wußte. Erst viele Jahre später kam man seinen Quellen auf die Spur. Er war näm= lich der sehr geheime und sehr diskrete Liebhaber der Ge= mablin des Dizefanzlers, der Gräfin Unna Karlowna Woron= 30w, geborene Skawronski, die mit der frau des Zeremonien= meisters Samarin äußerst befreundet war. Bei Madame Sa= marin trafen sich die Gräfin und Prasse häufig. Der Kanzler Bestuscheff ließ sich das Abberufungsschreifen des Grafen Ponia= towski geben und schickte dasselbe unter dem Dorwande eines formversehens wieder nach Sachsen guruck.

In der Nacht vom 8. zum 9. fing ich an, Geburtswehen zu spüren. Ich schickte daher Madame Wladislawa zum Großfürsten, sowie zum Grafen Alexander Schuwaloff, damit er Ihre kaiserliche Majestät davon benachrichtige. Nach einiger

Zeit, ungefähr halb drei Uhr morgens, trat der Groffürst ein. Er kam in seiner holsteinschen Uniform, mit Stiefeln und Sporen. der Schärpe um den Ceib und einem großen Degen an der Seite: furz, in aroker Toilette. Erstaunt über diesen Aufzug, fragte ich ihn, weshalb er in so ausgesuchtem Unzug erschiene, worauf er erwiderte, nur bei großen Gelegenheiten erkenne man seine wahren freunde. In dieser Uniform sei er bereit, feiner Pflicht gemäß zu handeln, denn die Pflicht eines hol= steinschen Offiziers sei, seinem Eide gemäß, das herzogliche haus gegen alle feinde zu verteidigen. Da ich mich nicht wohl befinde, käme er mir nun so zu Hilfe. Man hätte glauben fönnen, er scherze, allein dies war durchaus nicht der fall, er sprach vielmehr im vollsten Ernst. Ich bemerkte sofort, daß er betrunken war, und riet ihm, zu Bett zu gehen, damit die Raiserin, wenn sie fame, nicht den doppelten Schmerz habe, ihn betrunken und auch noch von Kopf bis fuß in die ihr verhafte holsteinsche Uniform gefleidet zu sehen. Es kostete mir indes große Mühe, ihn zum fortgehen zu bewegen, aber schließlich gelang es mir doch mit Hilfe Madame Wladislawas und der Hebamme, die versicherte, daß meine Entbindung noch nicht so bald stattfinden werde. Kaum hatte er sich entfernt, so trat die Kaiserin ein. Sie fragte nach dem Großfürsten, und man antwortete ihr, er sei eben wieder weggegangen, werde aber gewiß bald zurückkommen. Als fie fah, daß meine Schmerzen nachließen und die Bebamme erflärte, es könne noch einige Stunden dauern, entfernte auch sie sich, während ich mich in mein Bett legte und bis zum folgenden Morgen schlief. Ich stand wie gewöhnlich auf, fühlte dann und wann wohl Schmerzen, die aber später gang verschwanden. Begen Abend verspürte ich großen hunger und ließ mir mein Abendessen auftragen. Als die Debamme, die neben mir saß, sah, mit welchem Beighunger ich ag, sagte fie: "Effen Sie,

essen Sie, das ist von Vorteil für Sie." In der Tat fühlte ich, als ich vom Tische aufstand, einen so heftigen Schmerz, daß ich einen lauten Schrei ausstieß. Die Hebamme und Madame Wladislawa hoben mich auf ein zu meiner Entbindung bestimmtes Cager und schickten zur Kaiserin, sowie zum Großfürsten. Kaum waren mein Gemahl und Ihre Majestät eingetreten, als ich von einer Tochter entbunden wurde. Es war am 9. Dezember zwischen zehn und elf Uhr abends. Ich bat die Kaiserin, mir zu erlauben, mein Töchterchen nach ihr zu nennen, allein sie entschied, es solle den Ramen der ältesten Schwester Ihrer Majestät, der Bergogin von Holstein und Mutter des Großfürsten, Unna Petrowna, tragen. Der Großfürst schien über die Geburt des Kindes sehr erfreut zu sein und veranstaltete in seinen Gemächern große Sestlichkeiten. Auch in Holstein ließ er solche veranstalten und nahm alle Blückwünsche, die man ihm darbrachte, mit sichtbarer Zu= friedenheit entgegen. Um sechsten Tage hielt die Kaiserin felbst das Kind zur Taufe und überreichte mir eine Kabinettsordre für 60 000 Rubel. Dem Groffürsten schickte sie ebenso= vicl, was seine Sufriedenheit, wie man sich denken kann, bedeutend erhöhte. Mach der Taufe begannen allerorten die Sestlichkeiten. Sie waren sehr schön, wie man mir sagte, ich jedoch habe nichts davon gesehen. Ich lag in meinem Bett gang einsam und allein, ohne die geringste Gesellschaft, denn sobald ich niedergekommen war, hatte die Kaiserin nicht nur, wie das erstemal, das Kind in ihre Gemächer bringen lassen, sondern man ließ mich noch obendrein unter dem Dorwande, daß ich der Ruhe bedürfe, wie eine arme Unglückliche allein. Miemand fette den fuß über meine Schwelle und fragte, noch ließ fragen, wie es mir ginge. Da ich aber schon bei der Geburt meines Sohnes unter dieser gänzlichen Verlassenheit unsäglich gelitten hatte, war ich diesmal vorsichtiger gewesen,

mich weniastens aegen den unangenehmen Zugwind zu schützen, Sobald ich entbunden war, stand ich auf und legte mich in mein Bett. Und da niemand zu mir zu kommen wagte, oder böchstens aanz verstohlen, hatte ich auch dafür gesorgt, daß ich nicht immer gang allein war. Mein Bett nahm fast die Bälfte meines ziemlich langen Schlafzimmers ein. Rechts vom Bett befanden sich zwei genster, und eine Tapetentur führte in eine Urt Garderobe, die zugleich als Vorzimmer diente und mit Wandschirmen und Koffern verbarrikadiert war. Don meinem Bett bis zu jener Tür hatte ich eine ungeheure spanische Wand stellen lassen, die das reizenoste Kabinett verbarg, das ich je besak. In diesem kleinen Boudoir befanden sich ein Sofa, Spiegel, tragbare Tische und einige Stühle. Wenn der Vorhang meines Bettes auf dieser Seite zugezogen war, sah man gar nichts; war er offen, so sah ich das Kabinett vor mir und die darin Unwesenden; diejenigen jedoch, die ins Simmer traten, sahen nur den Wandschirm. Und fragte man, was sich hinter diesem Schirme befände, so sagte man: der 27acht= stuhl. Dieser aber befand sich im Schirm und man hätte ihn ruhig zeigen können, ohne in das Kabinett zu kommen, das der Wandschirm vollkommen verdeckte; übrigens war niemand so neugierig, ihn zu sehen.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

Eustige Gesellschaft hinter einer spanischen Wand. — Der vermeintliche Musseus — Erster Kirchgang. — Drei Hochzeiten am Hose. — Seituscheff fällt in Unignade. — Seine Verhaftung setzt mich in große Vesstürzung. — Veruhigendes Villett. — Geheine Korrespondenz Vesluscheffs mit Poniatowski und Stambke. — Entbeckung derselben — Ich schwebe in Gesahr. — Stambke wird nach Deutschland zurückgeschickt. — Entlassung Poniatowskis. — Ich verbrenne alle meine Papiere. — Man meidet mich. — Meine Absicht, mich vom Großfürsen zu trennen. — Mein Brief an die Kaiserin, diese Sache betressend. — Einige Jüge meines Charafters. — Man ninmt mir auch Madame Wladislawa. — Craurige Stunden. — Die Veichte, mein einziger Troß. — Der Großfürst gedenkt Elisabeth Woronzow zu heiraten.

21m 1. Januar 1759 endigten die Hoffeste mit einem sehr großen feuerwerk, das zwischen dem Ball und der Tafel stattfand. Da ich indes immer noch Wöchnerin war, erschien ich nicht bei Hofe. Dor dem feuerwerke indes fiel es dem Grafen Peter Schuwaloff ein, mir den Plan des feuerwerks zu zeigen. Er kam deshalb zu mir, allein Madame Wladislawa sagte ihm, ich schliefe. Auf sein Bitten jedoch versprach sie, nachzusehen, ob ich inzwischen erwacht sei. Es war natürlich nicht wahr, daß ich schlief; ich lag nur im Bett und hatte meine fleine Gesellschaft, die damals immer noch aus den Damen Narischkin, Siniawin, Ismailoff und dem Grafen Donia= towski bestand, bei mir. Cetterer meldete sich seit seiner Zurückberufung frank, tam aber trotdem nach wie vor zu mir, und die erwähnten Damen hatten mich gern genug, um meine Gesellschaft den Bällen und festlichkeiten vorzuziehen. Ma= dame Wladislama mußte zwar nicht genau, wer bei mir war, aber sie hatte eine zu feine Mase, um nicht zu vermuten, daß irgend jeniand da war. Um Morgen hatte ich ihr gesagt, daß ich mid aus Cangeweile zu Bett legen werde, und dann fam sie den ganzen Tag nicht herein. Nach der Unkunft des Brafen Schuwaloff im Dorgimmer flopfte fie an meine Tur.

Schnell zog ich meinen Vorhang, der das fleine Kabinett verdeckte zu und hieß sie eintreten. Sie richtete mir die Botschaft des Brafen Deter Schuwaloff aus, worauf ich ihr sagte, sie folle ihn nur hereinführen. Sie ging, ihn zu holen, während meine Ceute hinter ihrem Wandschirm bald platten vor Cachen über die unglaubliche Ertravagang diefer Szene, daß ich den Grafen Deter Schuwaloff empfangen wollte, der schwören konnte, mich allein in meinem Bett angetroffen zu baben. Und dennoch trennte nur ein Vorhang meine kleine lustiae Besellschaft von dieser so wichtigen Derson, dem da= maligen Orafel des Hofes und intimen Vertrauten der Kai= ferin. Schlieflich trat er ein. Er brachte mir feinen kunftvoll angelegten feuerwerksplan, denn er war zu jener Zeit Großfeuerwerksmeister. 3ch bat ihn vielmals um Entschuldigung, daß ich ihn hätte warten lassen, aber ich sei soeben erst erwacht. Dabei rieb ich mir die Augen, als wäre ich noch gang im Schlaf. Ich log, um Madame Wladislawa nicht einer Tüge zu zeihen. Darauf hatte ich eine ziemlich lange Unterredung mit ihm, so daß er sich am Schluß fast beeilen mußte, um die Kaiserin nicht auf den Unfang des feuerwerks warten zu lassen. Ich verabschiedete ihn also, und er ging. Sofort öffnete ich den Vorhang wieder. Inzwischen aber hatte meine Gesellschaft por lauter Cachen Hunger und Durst bekommen, weshalb ich ihnen sagte: "Gut, ihr sollt zu offen und zu trinken haben, denn es ist nur recht und billig, daß ich auch nicht, während ihr mir Gesellschaft leistet, por hunger und Durst sterben lasse." Ich zog also von neuem meinen Vorhang zu und flingelte. Madame Wladislawa erschien. Ich bat sie, mir ein Souper bringen zu lassen, aber es mußten weniastens sedz gute Gerichte dabei sein, denn ich stürbe vor Gunger. 211s das Essen aufgetragen wurde, ließ ich alles neben mein Bett stellen und befahl dem Diener, sich zu entfernen. Mun fürzten meine

Cente wie die hungrigen Wölfe hinter ihrem Verstecke vor, um zu essen, was sie fanden, und die Heiterkeit vermehrte noch den Appetit. Ich gestehe, daß dieser Abend einer der tollsten und lustigsten war, die ich je eriebt. Als wir fertig waren mit Essen, ließ ich alles auf dieselbe Weise wieder wegschaffen. Ich glanbe aber, die Diener waren doch ein wenig über meinen Appetit überrascht und erstaunt. Als der Hosball seinem Ende zuging, entsernte sich auch meine Gesellschaft, sehr befriedigt von unserer Soiree. Graf Poniatowski setzte beim kortgehen stets eine blonde Perücke auf, hüllte sich in seinen Mantel, und wenn die Wachen ihn fragten: "Wer da?" nannte er den Namen eines Hosmusikers des Großfürsten. Die Perücke gab uns an jenem Tage besonders viel Stoff zum Lachen.

Mein erster Kirchgang nach den sechs Wochen fand diese mal in der Kapelle der Kaiserin statt; allein mit Ausnahme Alexander Schuwaloffs war niemand zugegen.

Ungefähr am Schluß des Karnevals, nachdem alle Sests lichkeiten in der Stadt zu Ende waren, wurden bei Hose drei Hochzeiten geseiert: die des Grasen Alexander Stroganosss mit der Gräsin Anna Woronzow, der Tochter des Dizekanzlers, die Ceon Narischkins mit Fräulein Sakresssi, und an demselben Tage die Hochzeit des Grasen Buturlin mit Gräsin Maria Woronzow. Diese drei jungen Mädchen waren Shrendamen der Kaiserin. Bei Gelegenheit ihrer Vermählung machten der Hetmann Gras Razumowski und der dänische Gesandte Gras von Osten eine Wette, wer von den drei Shemännern zuerst zum Hahnrei gemacht werden würde. Und es sand sich, daß die, welche gewettet hatten, Stroganoss werde es sein, — dessen Gemahlin die häßlichste und damals die unschuldigste und kindlichste zu sein schien, — die Wette gewannen.

Der Tag vor der Vermählung Ceon Narischkins und Buturlins war ein Unglückstag. Schon lange flüsterte man sich

Katharina II.

zu, daß das Unsehen des Großkanzlers Grafen Bestuscheff im Wanken begriffen ware und seine geinde die Oberhand gewännen. Er hatte feinen freund, den General Upragin, verloren: Graf Razumowski, der ältere, hatte ihn zwar lange aestütt, allein seitdem die Bunft der Schuwaloffs überwog, mischte er sich nur noch in die Geschäfte, wenn es galt, für seine freunde oder Verwandten eine fleine Gnade zu erlangen. Die Schuwaloffs und Woronzows wurden in ihrem Hasse gegen den Großkanzler noch durch den österreichischen und den frangolischen Gesandten, den Brafen Esterhagy und den 217arschall de L'Hôpital, bestärkt. Der lettere sah, daß Graf Bestuscheff sich mehr zur Allianz Außlands mit England, als zu der mit Frankreich neigte, und der österreichische Besandte kabalierte gegen Bestuscheff, weil der Großkanzler zwar wollte, daß Rugland an seinem Allianzvertrage mit dem Wiener Bofe festhalte und Maria Theresia Hilfe leiste, hingegen nicht wünschte, daß es in erster Linic friegführend gegen Preußen auftrete. Bestuscheff dachte als Patriot und war nicht leicht zu lenken, während die Berren Woronzow und Iwan Schuwa= loff sich gang in die Bande der Besandten gegeben hatten. Dierzehn Tage, ehe der Großfanzler Graf Bestuscheff in Ungnade fiel, kam der Marquis de L'Hôpital mit einer Depesche in der Hand zum Dizekanzler Woronzow und sagte ihm: "Herr Graf, diese Depesche habe ich soeben von meinem Hofe empfangen. Es heißt darin, daß, wenn binnen vierzehn Tagen der Großfanzler Ihnen seine Stelle nicht abtritt, ich mich ferner nur an ihn wenden und nur noch mit ihm die Geschäfte unterhandeln soll!" Das zündete! Sofort begab sich der Dize= kanzler zu Iwan Schuwaloff, und man stellte der Kaiserin por, ihr Ruhm leide unter dem Unsehen des Grafen Bestuscheff in Europa. Sie gab Befehl, noch am nämlichen Abend eine Konfereng zu halten, bei der der Großkangler zugegen sein

sollte. Er liek sich frank melden. Man nannte jedoch diese Krankheit Ungehorsam und befahl ihm, er solle ohne Derzug erscheinen. Er fam und wurde mitten in der Konfereng verhaftet. Man nahm ihm seine Memter, seine Würden und Orden, ohne daß irgend jemand anzugeben vermochte, wegen welcher Verbrechen oder frevel man die erste Persönlichkeit des Reiches auf eine solche Weise beraubte, und schickte ihn als Gefangenen auf seine Büter. 2115 die Kompagnie Garde= grenadiere, die man schon im voraus hatte kommen lassen, durch die Moika marschierte, wo die Bäuser der Brafen 211e= rander und Peter Schuwaloff lagen, sagten die Soldaten: "Bott sei Dank, wir sollen diese verfluchten Schuwaloffs verhaften, die weiter nichts tun, als Monopole einführen." Aber als sie schlieklich saben, daß es sich um Braf Bestuscheff handelte, drückten sie ihr Miffallen durch die Worte aus: "Micht er, sondern die andern unterdrücken das Volk."

Obaleich Graf Bestuscheff in demselben Dalaste verhaftet worden war, dessen einen flügel wir bewohnten, und zwar gar nicht weit von untern Gemächern, so erfuhren wir doch an jenem Albend nicht das geringste davon; so sorgfältig suchte man uns alles, was vorging, zu verbergen. Tags darauf es war ein Sonntag - erhielt ich durch Ceon Narischkin ein Billett, das Graf Poniatowski, der schon längere Zeit mit Miftrauen betrachtet wurde, mir auf diesem Wege zugehen ließ. Es begann folgendermaßen: "Der Mensch ist nie ohne Hilfsquellen. Ich bediene mich dieses Weges, um Sie zu benachrichtigen, daß gestern abend Graf Bestuscheff verhaftet und seiner Würden beraubt worden ist, und zugleich mit ihm Ihr Juwelier Bernardi, Telekin und Abaduroff." - Ich fiel wie aus den Wolken, als ich diese Zeilen las, und sagte mir, ich durfe mir durchaus nicht schmeicheln, daß diese Ungelegen= heit für mich selbst von so geringer Bedeutung sein würde.

als es momentan den Unschein hatte. Um dies indes verständ= lich zu machen, ist folgender Kommentar nötig. Bernardi war ein italienischer Juwelier, dem es nicht an Beist fehlte, und dem sein Beruf Zutritt in die vornehmsten häuser verschaffte. Ich glaube, es gab kein einziges, das ihm nicht etwas schuldig war, und dem er nicht diesen oder jenen kleinen Dienst erwiesen hatte. Da er beständig überall aus= und einging, beauftragte man ihn auch zuweilen mit Bestellungen an andere, denn ein durch Bernardi geschickter Brief fam schneller und sicherer an, als wenn man ihn durch einen Bedienten beförderte. Mun setzte plötlich Bernardis Verhaftung die gange Stadt in Aufregung, denn alle hatten ihm Aufträge gegeben, ich selbst nicht ausgenommen. Telekin war früherer Adjutant des Oberjägermeisters Razumowski gewesen und hatte die Vormund= schaft Beketoffs geleitet. Er war dem Hause Razumowski ergeben geblieben und der Freund Poniatowskis geworden. Ueberdies war er ein erprobter, rechtschaffener Mann, dessen Zuneigung man nicht leicht verlor, wenn man sie einmal besaß. für mich hatte er stets besonderen Eifer und große Ergebenheit gezeigt. Abaduroff war früher mein Cehrer im Russischen gewesen und mir sehr ergeben geblieben. Ich hatte ihn dem Grafen Bestuscheff empfohlen, doch schenkte ihm dieser erst nach zwei oder drei Jahren sein volles Vertrauen. Er war vorher nicht gunstig gegen ihn gestimmt, weil Abaduroff zur Partei des Oberstaatsanwaltes fürst Nikita Juriewitsch Trubetfoi gehörte, der Bestuscheffs feind mar.

Nach der Cektüre des Briefes und den Betrachtungen, die ich darüber aufstellte, drängten sich eine Menge Gedanken, immer einer unangenehmer als der andere, meinem Geiste auf. Sozusagen mit dem Dolche im Herzen kleidete ich mich an und ging zur Messe. Es kam mir vor, als ob die Gesichter aller, die ich dort sah, ebenso lang geworden wären, als das

meinige. Miemand sprach mit mir über das Ereignis auch nur ein Wort — es war, als wisse man von dem Geschehenen nichts. Auch ich sagte den ganzen Tag über nichts. Nur der Brokfürst, der den Grafen Bestuscheff nie leiden mochte, er= schien mir an jenem Tage besonders vergnügt und heiter, hielt sich aber - was ihm ja nicht schwer fiel - nichtsdestoweniger mit aroker Ostentation von mir fern. Um Abend hieß es den= noch zur Hochzeitsfeier geben. Ich kleidete mich um und war bei der Einseamma der beiden Ehen Graf Buturlins und Ceon Marischkins, sowie beim Souper und Ball zugegen. Während des letteren näherte ich mich dem Beiratsmarschall fürsten Mifita Trubetfoi, und unter dem Dorwande, die schönen Bänder seines Marschallstabes zu besehen, sagte ich mit halb= lauter Stimme zu ihm: "Was bedeuten alle diese Sachen? Haben Sie mehr Verbrechen als Verbrecher, oder mehr Ver= brecher als Verbrechen aefunden?" Bierauf entgegnete er: "Wir haben getan, was man uns befohlen hat, was aber die Derbrechen betrifft, so sucht man noch nach ihnen. Bis jetzt sind die Schritte, die man getan, nicht vom Glücke gekrönt gewesen." Nachdem ich mit ihm fertig war, ging ich zum Marschall Butur= lin, der mir fagte: "Bestuscheff ist verhaftet, doch suchen wir augenblicklich noch nach der Urfache seiner Verhaftung." — So redeten die beiden Kommissare, die von der Kaiserin ernannt worden waren, um zu untersuchen, weshalb Graf Alexander Schuwaloff den Grafen Bestuscheff verhaftet hatte.

Auf diesem Balle sah ich auch Stambke von weitem und fand ihn sehr leidend und entmutigt aussehend. Die Kaiserin erschien auf keiner dieser Hochzeiten, weder in der Kirche noch bei den Festlichkeiten. Am folgenden Tag kam Stambke zu mir, um mir zu sagen, daß er vom Grafen Vestuscheff ein Villett erhalten, worin dieser ihm eingeschärft hätte, mir zu sagen, ich solle mich nicht über das Vorgefallene ängstigen,

denn er habe Zeit gefunden, alles zu verbrennen, und werde mir über seine Verhöre, wenn er überhaupt verhört werden sollte, auf demselben Wege Mitteilung machen. 211s ich Stambke fragte, wie dies geschehe, erwiderte er, ein Wald= hornbläser des Grafen habe ihm den Zettel überbracht, und man sei übereingekommen, in Zukunft alle Mitteilungen zwi= schen Ziegelsteinen an einem nicht weit vom Hause Bestuscheffs befindlichen Orte niederzulegen. Obwohl er selbst in der größten Ungst zu sein schien, forderte ich Stambke auf, sich in acht zu nehmen, daß diese gefährliche Korrespondenz nicht etwa entdeckt werde. Nichtsdestoweniger setzten er und Braf Poniatowski sie fort. Als Stambke fort war, rief ich Madame Wladislawa und trug ihr auf, ihrem Schwager Pugowoschnikoff ein Billett zu überbringen, das ich ihr einhändigte. Es enthielt nichts als folgende Warte: "Fürchten Sie nichts; man hat Zeit gefunden, alles zu verbrennen!" Dies beruhigte ihn, denn allem Unschein nach mußte er nach Graf Bestuscheffs Derhaftung mehr tot als lebendig sein, und man wird begreifen, weshalb, wenn man weiß, was Graf Bestuscheff Zeit gehabt hatte, zu verbrennen.

Die Kränklichkeit und häufigen Krämpke der Kaiserin richteten aller Augen natürlicherweise auf die Jukunft. Und Graf Bestuscheff war, wie sich bei seiner Stellung und seinen Geistesfähigkeiten denken läßt, sicherlich nicht der letzte, der darüber nachgedacht hatte. Er kannte die Abneigung, welche man dem Großfürsten schon seit langer Zeit gegen ihn einsgeslößt hatte, kannte aber auch die geringen Geistesgaben des Prinzen, des Erben so vieler Kronen. Es ist daher natürslich, daß dieser Staatsmann, wie es jeder andere übrigens auch getan haben würde, sich in seiner Stellung zu behaupten wünschte. Seit einigen Jahren hatte sich meine Meinung über ihn zu seinen Gunsten geändert, und außerdem betrachtete er

mich vielleicht als die einzige Persönlichkeit, auf die man in dieser Zeit, für den fall, daß die Kaiserin starb, die Boffnung des Reiches gründen könne. Diese und andere ähnliche Be= trachtungen hatten ihn zu der Absicht gebracht, beim Ableben der Kaiserin den Großfürsten zum rechtmäßigen Berrscher, aber gleichzeitig mich zur Teilnehmerin an der Regierung erflären zu lassen. ferner sollten alle Uemter in den Bänden derselben Personen bleiben, ihm indes die Stelle eines Beneralleutnants über vier Garderegimenter und die Präsident= schaft der drei Reichskollegien, der auswärtigen Ungelegen= heiten, des Krieges und der Admiralität übertragen werden. Seine Unsprüche waren, wie man sieht, ein wenig übertrieben. Den Entwurf dieses Manifestes, den Dugowoschnikoff eigenhändig geschrieben, hatte er mir durch den Grafen Ponia= towski geschickt, mit dem ich übereingekommen war, ihm münd= lich für seine guten Absichten gegen mich zu danken. Zugleich aber wollte ich ihm erklären, daß ich die Ausführung seines Planes für sehr schwierig halte. Er batte seinen Entwurf mehrmals schreiben und wieder abschreiben lassen, hatte ihn geändert, erweitert oder gefürzt und schien sehr damit beschäf= tigt. Wenn ich aber die Wahrheit sagen soll, so betrachtete ich seinen Plan als eine Urt Faselei, eine Cockspeise, die der Allte mir hinhielt, um sich meiner Zuneigung zu vergewissern. Allein ich biß nicht an, weil ich in diesem Plane eine Gefahr für das Reich erblickte, das durch jeden Streit zwischen mir und meinem Gemahl, der mich ohnedies nicht liebte, zersplittert wor= den wäre. Da indes bis jett ein soldzer fall noch nicht einge= treten war, wollte ich einem alten Manne nicht widersprechen, der, wenn er sich einmal eine Sache in den Kopf gesetzt hatte, äußerst hartnäckig und steif dabei verharrte. Sein Plan also war es, den er Zeit gehabt hatte, zu verbrennen, und er benachrichtigte mich davon, um die, welche darum wußten, zu beruhigen.

Inzwischen kam mein Kammerdiener Skurin, um mir zu fagen, daß der Kapitan, der den Grafen Bestuscheff bewachte, ein alter Bekannter von ihm wäre und jeden Sonntag bei ihm zu Mittag speise. Wenn die Sache so ware, sagte ich ihm, und er auf ihn rechnen könne, so solle er doch versuchen, ihn auszufragen, um zu seben, ob er sich zu einem Einverständnis mit seinem Gefangenen hergeben werde. Dies war um so nötiger, als Braf Bestuscheff Stambke mitgeteilt hatte, man möchte Bernardi dringend empfehlen, im Derhör die reine Wahrheit zu sprechen und alles zu sagen, worüber man ihn befragen werde. Als ich erfuhr, daß Skurin es gern auf sich nehmen wollte, Mittel ausfindig zu machen, um mit dem Grafen Bestuscheff in Verbindung zu treten, sagte ich ihm, er möchte gleichfalls versuchen, mit Bernardi in Berührung zu fommen und zusehen, ob er nicht den Seraeanten oder Sol= daten, der ihn in seiner Wohnung bewachte, gewinnen könne. Noch am selben Tage gegen Abend sagte mir Skurin, Bernardi sei von einem Sergeanten der Barde namens Kalischkin be= wacht, und er würde morgen mit ihm eine Zusammenkunft haben. Außerdem habe er zu seinem freunde, dem Kapitan, geschickt, um ihn zu fragen, ob er den Grafen Bestuscheff für einen Augenblick seben könne. Allein dieser hatte ihm ge= antwortet, wenn er mit ihm sprechen wollte, sollte er zu ihm fommen. Einer der Unterbeamten indes, den Skurin ebenfalls kannte, und der gleichzeitig ein Verwandter von ihm war, hatte ihm geraten, nicht hinzugehen, weil, sobald er hinkame, der Kapitan ihn verhaften ließe und sich dies als Verdienst anrechnen würde, deffen er fich schon im geheimen rühmte. Skurin schickte also nicht mehr zum Kapitan, seinem vorgeblichen Freund, dafür aber sagte Kalischfin, den ich in meinem 27amen mit ins Vertrauen zu ziehen befahl, Bernardi alles, was man nur wünschte. Uebrigens sollte er nichts als die reine Wahrheit sagen, wozu sich auch beide von ganzem Berzen verstanden.

Nach einigen Tagen fam Stambke eines Morgens fehr früh gang blag und entstellt zu mir, um mir mitzuteilen, daß seine Korrespondenz mit dem Grafen Bestuscheff entdeckt worden wäre. Der Waldhornbläser sei verhaftet und allem Unscheine nach hätten ihre letten Briefe das Unglück gehabt, in die hände der Wächter des Grafen Bestuscheff zu fallen. Er selbst sei jeden Augenblick gewärtig, des Candes verwiesen, wenn nicht verhaftet zu werden; er wäre nur zu mir ge= kommen, um mir dies zu sagen und Abschied von mir zu nehmen. Mir war durchaus nicht behaglich zumute, als ich solches hörte, doch tröstete ich ihn, so gut ich konnte, und ent= ließ ihn, überzeugt, daß sein Besuch womöglich die schlechte Stimmung gegen mich noch steigern und daß man mich viel= leicht von nun an als eine der Regierung verdächtige Person meiden werde. Aber ich war mir ja selbst vollkommen be= wußt, daß ich mir der Regierung gegenüber nicht das geringste vorzuwerfen hatte. Das Publikum im allgemeinen, ausge= nommen Michael Woronzow, Iwan Schuwaloff, die beiden Gesandten von Wien und Versailles, sowie diejenigen, die ihnen glaubten, furz, jedermann in Petersburg, hoch und niedrig, war davon überzeugt, daß Bestuscheff unschuldig war und man ihm weder ein Vergehen noch ein Verbrechen zur Cast legen konnte. Man wußte, daß man am Tage vor dem Albende seiner Verhaftung im Zimmer Iwan Schuwaloffs an einem Manifeste gearbeitet hatte, das Berr Wolkoff Schreiben mußte. Dieser Berr Wolkoff war früher Bestuscheffs erster Kommissar gewesen, hatte im Jahre 1755 die flucht ergriffen, sich aber, nachdem er hilflos in den russischen Wäldern herum= geirrt war, fangen laffen und diente nun der Konfereng als Sekretär. Das von ihm geschriebene Manifest wollte man veröffentlichen, um das Publikum von den Ursachen in Kennt-

nis zu setzen, welche die Kaiserin veranlagten, mit dem Broßkanzler so zu verfahren, wie sie es getan. Jenes geheime Konventifel nun, das sich den Kopf zerbrach beim Suchen nach Deraeben, fam Schlieflich überein, zu fagen, daß man Beftuscheff wegen Hochverrats verhaftet habe und weil er versucht habe, Zwietracht zwischen Ihrer faiserlichen Majestät und Ihren faiserlichen Hoheiten zu säen. Ohne Verhör oder Urteil wollte man ihn am Tage nach seiner Derhaftung auf eines seiner Guter verweisen und ihm sein ganges Dermögen konfiszieren. Einige darunter fanden es indes doch zu gewagt, jemand ohne irgend eine Ursache und Urteilsspruch zu verbannen und meinten, man mußte wenigstens nach Deliften suchen, denn sie hatten immer noch die Hoffnung, solche zu finden. Wenn man aber keine ausfindig machen könnte, dann mußte der Befangene, der, ohne daß man wußte weshalb, seiner 2lemter, Würden und Orden beraubt war, wenigstens einem Urteile der Kommissare unterworfen werden. Mun waren diese Kom= missare, wie bereits bemerkt: Marschall Buturlin, Oberstaats= anwalt fürst Trubettoi, General Graf Alexander Schuwaloff und der Sefretar Wolfoff. Das erste, was sie taten, war, den Befandten, Bevollmächtigten und Beamten Auflands an den fremden Böfen durch das Kollegium der auswärtigen Ingelegenheiten zu befehlen, Kopien der Depeschen nach Aufland zu schicken, die Graf Bestuscheff an sie geschrieben hatte, als er sich an der Spite der Ungelegenheiten befand. Dies geschah nur, um in den Depeschen eventuell die gewünschten Vergeben zu finden. Man sagte nämlich, er habe stets geschrieben, was er wollte, und dazu Dinge, die dem Befehle und Willen Ihrer Majestät zuwiderliefen. Da aber Ihre Majestät weder ctwas schrieb noch unterzeichnete, war es schwer, ihren Befehlen zuwider zu handeln; und was die mündlichen betraf, so war sie kaum imstande, dem Großkanzler solche zu geben,

da sie ganze Jahre lang keine Belegenheit hatte, ihn zu seben. Uebrigens konnten ein Drittel der mündlichen Befehle, wenn man es genau nehmen wollte, migverstanden und schlecht wiedergegeben, oder schlecht empfangen und begriffen worden fein. Doch die Kommissare hatten mit ihrem Vorgehen keinen Erfolg, denn keiner von den Beamten im Ausland gab fich die Mühe, seine Archive auf zwanzig Jahre hin durchzusuchen und abzuschreiben, um Derbrechen eines Mannes darin zu entdecken, deffen Instruktionen und Unordnungen sie selbst befolat hatten, so daß sie gleichfalls in alles hätten verwickelt werden können, was man etwa Tadelnswertes darin fand. Außerdem hätte die bloße Sendung solcher Archive dem Staate beträchtliche Kosten verursacht, und in Petersburg angelangt, würden sie für eine Reihe von Jahren die Geduld vieler Per= sonen erschöpft haben, die sich hätten bemühen muffen, etwas darin zu entdecken und zu entwirren, was noch dazu vielleicht aar nicht einmal darin zu finden war. Dieser Befehl wurde also niemals ausgeführt. Schließlich wurde die ganze Sache langweilig, und man beendete sie endlich nach Ablauf eines Jahres mit der Veröffentlichung des Manifestes, dessen 216= fassung man am Tage por der Verhaftung des Großfanzlers begonnen hatte.

Um Nachmittag desselben Tages, an dem Stambke zu mir gekommen war, ließ die Kaiserin dem Großfürsten sagen, er solle Stambke nach Holstein schiefen, da man sein Einverständenis mit Bestuscheff entdeckt hätte. Er verdiene zwar, vershaftet und verbannt zu werden, allein aus Rücksicht für Seine kaiserliche Hoheit, deren Minister er gewesen, wolle man ihm die Freiheit schenken, unter der Bedingung, daß er sofort entslassen würde. Stambke wurde unverzüglich weggeschickt, und mit seiner Abreise endete auch meine Führung der holsteinschen Geschäfte. Man gab dem Großfürsten zu verstehen, es sei der

Kaiserin nicht angenehm, wenn ich mich hineinmische, und Seine kaiserliche Hoheit war so ziemlich derselben Meinung. Ich erinnere mich indes nicht genau, wen er an Stambkes Stelle ernannte, doch ich glaube, es war ein gewisser Wolf.

Damals verlangte das Ministerium der Kaiserin förmlich vom Könige von Polen die Abberufung des Grafen Ponia= towski, von dem man ein Billett an den Grafen Bestuscheff freilich nur ein sehr harmloses, aber immerhin eins an einen vorgeblichen Staatsgefangenen — aufgefunden hatte. ich die Entlassung Stambfes und die Abberufung Poniatowskis erfuhr, bereitete ich mich auf nichts Gutes vor und verhielt mid folgendermaßen. Zuerst rief ich meinen Kammerdiener Skurin und befahl ihm, alle meine Rechnungsbücher, sowie das geringste, was unter meinen Sachen den Unschein eines Papieres haben konnte, zusammenzusuchen und mir zu bringen. Er führte meine Befehle punktlichst und mit aroker Genauiafeit aus. Als alles in meinem Zimmer war, schickte ich ihn fort. Darauf warf ich alles ins feuer, rief, als die Papiere halb verbrannt waren, Sturin guruck und fagte ibm; "Bier, überzeuge dich, daß alle meine Papiere und Rechnungen ver= brannt sind, damit, wenn man dich jemals danach fragen sollte, du schwören kannst, daß du gesehen hast, wie ich sie alle verbrannt habe." Er dankte mir für mein Vertrauen gegen ihn und teilte mir nachher mit, daß in der Bewachung der Gefangenen eine eigentümliche Veränderung stattgefunden habe. Seit der Entdedung von Stambfes Korrespondeng mit Graf Bestuscheff ließ man diesen schärfer beobachten, und hatte zu diesem Zwecke den Unteroffizier Kalischkin von Bernardi entfernt und in das Jimmer des chemaligen Großkanzlers postiert. Sobald dies geschehen, hatte Kalischkin darum gebeten, ihm einen Teil derselben erprobten Soldaten guguteilen, die er bei Bernardis Bewachung gehabt hatte. 21uf

diese Weise gelangte der sicherste und einsichtsvollste Mensch, den wir, Skurin und ich, besaßen, ins Timmer des Grafen Bestuscheff, der ebenfalls nicht aller Verbindung mit Bernardi entblößt war.

Inzwischen wurden die Verhöre Bestuscheffs fortgesetzt. Kalischkin gab sich dem Grafen als einen mir sehr ergebenen Menschen zu erkennen und leistete ihm in der Cat tausend gute Dienste. Er war gleich mir aufs tiefste überzeugt, daß der Großfanzler unschuldig und das Opfer einer mächtigen Intrige sei, was auch die Unsicht des Publikums war. Dem Groffürsten merkte ich es an, daß man ihm bange gemacht und ihm den Derdacht eingeflößt hatte, als wisse ich von Stambfes Korrespondenz mit dem Staatsgefangenen. 3ch fah, daß Seine kaiserliche Hoheit kaum mit mir zu sprechen wagte und es vermied, mein Zimmer, in dem ich mit einem Male gang allein war, zu betreten. Ich selbst vermied es, mit jemand zusammenzukommen, weil ich fürchtete, ich könnte ihn einem Unglück oder einer Unannehmlichkeit aussetzen. 2luch bei Bofe vermied ich, allen, von denen ich vermutete, daß sie mir auswichen, zu beaeanen.

Während der letten Tage des Karnevals sollte eine russische Komödie im Hoftheater aufgeführt werden. Graf Poniatowski ließ mich bitten, dorthin zu kommen, weil sich nämlich das Gerücht zu verbreiten begann, daß man meine Entfernung vorbereitete und mich verhinderte, öffentlich zu erscheinen, und was weiß ich noch mehr. Kurz, jedesmal, wenn ich nicht im Schauspiel oder bei Hofe erschiene, suchten alle, entweder aus Neugierde oder aus Interesse für mich, die Ursache zu ersahren. Ich wußte, daß die russischen Komödie eins von den Dingen war, die Seiner kaiserlichen Hoheit am wenigsten gefielen, und schon das bloße Aussprechen der Absicht, hinzugehen, mißsiel ihm. Allein diesmal verband der

Groffürst mit seinem Widerwillen gegen die Nationalkomödie noch einen andern Grund des fleinen persönlichen Interesses. Er empfing nämlich damals die Gräfin Elisabeth Woronzow noch nicht in seinem Zimmer, sondern unterhielt sich, da sie sich mit den Ehrendamen im Vorzimmer aufhielt, dort mit ihr, oder sie spielten zusammen. Bing ich indes ins Schau= spiel, so mußten meine Damen mich selbstverständlich begleiten, was Seiner kaiserlichen Hoheit sehr unbequem war, denn es gab dann keinen andern Ausweg für ihn, als in seinem Zimmer zu zechen. Ohne Rücksicht auf seine Wünsche zu nehmen, ließ ich, da ich mein Wort gegeben, Graf Alexander Schuwaloff bitten, meine Wagen zu bestellen, denn ich wollte unbedingt an jenem Tage ins Theater gehen. Graf Schuwaloff kam und teilte mir mit, daß meine Absicht, die Komödie zu be= suchen, dem Groffürsten aufs höchste miffalle. Ich erwiderte ihm, da ich nicht das Veranügen hätte, dem Großfürsten für gewöhnlich Gesellschaft zu leisten, dächte ich, es musse ihm aleichaultig sein, ob ich allein in meinem Zimmer oder in meiner Coge im Theater fage. Er entfernte fich, indem er mit dem Huge blinzelte, was er stets tat, wenn ihm etwas missiel. Kurg darauf kam der Großfürst in großer Aufregung in mein Zimmer, freischte wie ein Adler und schrie, es mache mir wohl Spaß, ihn in Wut zu versetzen, und ich habe mir nur vorgenommen, in die Komödie zu gehen, weil ich genau wisse, er liebe diese Aufführungen nicht. 3ch hingegen bemerkte ihm ruhig, daß er sie mit Unrecht haßte, worauf er erwiderte, er werde verbieten, mir einen Wagen zu geben. "27un, dann gehe ich eben zu fuß," entgegnete ich. Ich könne mir porstellen, was für ein Vergnügen es ihm mache, mich in meinem Simmer allein mit meinem hund und meinem Papagei vor Cangeweile sterben zu lassen. 27achdem wir lange miteinander heftig gestritten und laut gesprochen hatten, entfernte er sich

zorniger als je, während ich darauf bestand, ins Theater zu geben. Kurz vor Beginn des Schauspiels ließ ich Graf Schuwaloff fragen, ob die Wagen bereit wären. Er kam und fagte mir, der Groffürst hätte verboten, sie für mich ausvannen zu lassen. Bei diesen Worten konnte ich meinen Aerger nicht mehr zurückhalten und sagte, ich würde zu fuß gehen. falls man den Damen und Berren aber verbieten follte, mir gu folgen, würde ich mich allein hinbegeben und mich außerdem schriftlich bei der Kaiserin sowohl über den Großfürsten als über ihn beschweren. Darauf fragte er: "Was wollen Sie ihr sagen?" - "Ich werde ihr sagen, auf welche Weise man mich behandelt, und daß Sie, um dem Großfürsten eine Zusammen= funft mit meinen Ehrendamen zu verschaffen, ihn darin be= stärken, mich an dem Besuch des Theaters zu verhindern, wo ich das Blück genießen kann, Ihre kaiserliche Majestät zu seben. Außerdem werde ich die Kaiserin bitten, mich zu meiner Mutter zurückfehren zu lassen, weil ich es mude bin, allein und ver= laffen in meinem Zimmer, gehaßt vom Großfürsten und nicht eben geliebt von ihr, mein Ceben zu verbringen. 2Nich ver= langt nur nach Ruhe, und ich will niemand mehr zur Cast fallen, noch auch alle die, die sich mir nähern, ins Unglück ftürzen; besonders die bedauernswerten Ceute meiner Umgebung nicht, von denen so viele verbannt worden sind, einzig und allein, weil ich ihnen wohlwollte oder Gutes tat. Und wissen Sie, daß ich unverzüglich an Ihre kaiserliche Majestät schreiben und Sorge tragen werde, daß Sie selbst ihr meinen Brief überbringen?" - Der entschiedene Con, den ich annahm, erschreckte ihn, und er ging hinaus, während ich meinen Brief an die Kaiserin zu schreiben begann. Ich tat dies in russischer Sprache, und zwar so pathetisch wie möglich. Tuerst bedankte ich mich für all die freundlichkeiten und Gnadenerweisungen. mit denen sie mich seit meiner Unfunft in Rugland überhäuft

hatte und fügte hinzu, der Stand der Dinge beweise leider, daß ich dieselben nicht verdient, weil ich mir den haß des Brokfürsten, sowie die entschiedene Unanade Ihrer faiserlichen Majestät zugezogen habe. Im Binblick auf mein Unglück und meine Gefangenschaft in meinem Zimmer, wo man mich selbst des unschuldigsten Zeitvertreibes beraube, bat ich sie inständig, meinen Ceiden ein Ende zu machen, indem fie mich auf die ihr am passenosten scheinende Urt zu meinen Verwandten guruckschicke. Was meine Kinder beträfe, die ich fast nie zu seben befäme, obgleich ich mit ihnen in ein und demselben Bause wohne, so bliebe es sich doch ganz gleich, ob ich an demselben Orte ware, wo sie sich befanden, oder ein paar hundert Meilen von ihnen entfernt. Ich wisse ja, daß sie ihnen eine Sorgfalt widme, die ihnen angedeihen zu lassen meine schwachen Kräfte weit übersteigen würde. 3ch wage sie daher zu bitten, ihnen diese Sorgfalt auch ferner zu bewahren, und in diesem Dertrauen wurde ich den Rest meiner Tage bei meinen Un= gehörigen damit verbringen, für fie, den Groffürsten, meine Kinder, überhaupt für alle, die mir Butes oder Boses getan, ju Gott zu beten. Aber meine Besundheit sei durch den Kummer so zerrüttet, daß ich alles, was in meiner Macht stehe, tun muffe, um wenigstens mein Ceben zu retten. Und zu diesem Zwocke wende ich mich an sie, mir zu erlauben, zuerst die Bäder zu benuten und dann in meine Beimat gurückfehren zu durfen.

Nach Beendigung dieses Briefes ließ ich den Grafen Schuwaloff rufen, der mir beim Eintreten meldete, daß die gewünschten Wagen bereit stünden. Ich erklärte ihm, indem ich ihm meinen Brief an die Kaiserin übergab, er könne den Damen und Herren, die mich nicht ins Theater begleiten wollten, sagen, daß ich sie davon dispensiere. Graf Schuwaloff empfing meinen Brief mit Augenblinzeln; da er indes an Ihre Majestät gerichtet war, mußte er ihn wohl oder übel annehmen.

Er übermittelte auch den Damen und Herren meiner Umgebung meine Worte, und Seine kaiserliche Hoheit selbst entschied, wer mit mir gehen und wer bei ihm bleiben sollte. Als ich später durchs Vorzimmer ging, fand ich Seine kaisersliche Hoheit mit der Gräfin Woronzow beim Kartenspiel in einer Ecke sitzen. Er, sowie sie erhoben sich, als sie mich kommen sahen, was Peter sonst nie zu tun pflegte. Ich erwiderte ihren Gruß mit einer tiesen Verbeugung und ging vorsüber. Darauf begab ich mich in die Komödie, in welcher die Kaiserin an diesem Tage nicht zugegen war; ich glaube, mein Brief hatte sie davon abgehalten.

Uns dem Theater zurückgekehrt, hörte ich von Graf Schuwaloff, daß Ihre kaiserliche Majestät selbst eine Unterredung mit mir wünschte. Ungenscheinlich benachrichtigte Schuwaloff sofort den Großfürsten sowohl von meinem Briefe, als von der Untwort der Kaiserin, denn obwohl Peter sich seit jenem Tage nicht mehr bei mir sehen ließ, tat er doch alles, um bei der Unterredung mit der Kaiserin zugegen zu sein; und man glaubte ihm dies nicht abschlagen zu dürsen.

Inzwischen blieb ich ruhig in meinem Jimmer und war vollkommen überzeugt, daß, wenn man daran gedacht hatte, mich fortzuschiesen oder mich auch nur mit der Drohung einer Entfernung in Ungst zu jagen, der von mir getane Schritt diesen Plan der Schuwalosses vollskändig vereiteln werde. Ich war mir meiner Sache so gewiß, zumal man nie größeren Widerstand sinden konnte, als bei der Kaiserin, die keineswegs zu so eklatanten Maßnahmen dieser Urt geneigt war. Ungerdem erinnerte sie sich nur noch zu gut der früheren Mißstände in ihrer eigenen kamilie und wünschte gewiß nicht, sie wieder crneuert zu sehen. Gegen mich konnte nur eins geltend gesmacht werden, nämlich, daß ihr Herr Neffe mir nicht als der liebenswürdigste Mann erschien, gerade wie ich ihm nicht als

Katharina II. 18

die liebenswürdiaste frau. Ueber ihren Neffen dachte aber die Kaiserin genau so wie ich. Sie kannte ihn so gut, daß sie schon seit einer langen Reihe von Jahren nirgends eine Viertel= stunde mit ihm zusammen sein konnte, ohne Ekel, Forn oder Kummer zu empfinden. Wenn aber in ihren Gemächern die Rede auf ihn kam, weinte sie entweder über das Unglück, einen solchen Erben zu haben, oder sie drückte nur ihre Der= achtung gegen ihn aus und gab ihm oft Beinamen, die er leider nur zu gut verdiente. Ich habe solche Ausdrücke sogar schriftlich in Bänden gehabt, denn in den Davieren der Kaiserin fand ich zwei von ihr eigenhändig geschriebene Briefe, pon denen der eine an Iwan Schuwaloff, der andere an Graf Razumowski gerichtet schien, in denen sie ihren Meffen verfluchte und zum Teufel wünschte. In dem einen hieß es: Prokliatvi moi plemjannik dasadila kak njelsja boljee. (Mein verdammter Meffe hat mir viel Merger verursacht), und in dem andern: Plemjannik moi urod, tschjort jewo wosmi. (Mein Meffe ist ein Einfaltspinsel, den der Teufel holen möge).

Uebrigens war mein Entschluß gefaßt. Ich betrachtete meine Rücksendung oder Aichtrücksendung mit sehr philosophisschem Auge, denn in keiner Cage, in welche mich auch die Dorssehung versetzt hätte, würde ich ohne die Hilfsquellen gewesen sein, die Geist und Talent jedem nach seinen natürlichen Kähigskeiten gewähren. Ich fühlte den Mut in mir, zu steigen oder zu fallen, ohne daß mein Herz und meine Seele durch Ershebung in Prahlerei oder durch das Gegenteil in Erniedrigung und Demütigung gesunken sein würden. Ich wußte, daß ich ein Men sch war und deshalb ein beschränktes und der Vollskommenheit unfähiges Wesen, aber meine Absichten waren stets rein und aufrichtig. Wenn ich auch von Ansang an gessehen hatte, daß es eine schwierige, wo nicht unmögliche Sache sei, einen Mann zu lieben, der nichts weniger als der Liebe

wert war, und sich auch keine Mühe gab, es zu sein, so hatte ich doch wenigstens ihm und seinen Interessen die aufrichtigste Ergebenheit bewiesen, die ein Freund, ja ein Diener, seinem freund und Beren beweisen fann. Meine Ratschläge waren stets die besten gewesen, die ich ihm für sein Wohl geben konnte; wenn er sie nicht befolgte, so war dies nicht mein Sehler, sondern ein fehler seines Urteils, das weder gesund noch gerecht war. Als ich nach Außland fam, und auch noch während der ersten Jahre unserer Ehe, wurde fich mein Berg dem Groffürsten, wenn er sich nur ein wenig bemüht hätte, erträglich zu sein, geöffnet haben; doch als ich bemerkte, daß er gerade mir, und nur, weil ich seine frau war, die ge= ringste Unfmerksamkeit bewies, war es keineswegs unnatür= lich, wenn ich meine Cage weder angenehm, noch nach meinem Beschmack fand und mich langweilte, ja vielleicht grämte. Allein den Gram suchte ich mehr als jede andere Empfindung zu unterdrücken und zu verbergen, denn mein Stolz und meine aanze Gemütsstimmung machten mir den Gedanken, unglücklich zu fein, unerträglich. Ich fagte mir: Blück und Unglück liegen im Bergen und in der Seele des Menschen; fühlst du dich unglücklich, so erhebe dich über dein Unglück und handle so, daß dein Glück von keinem äußeren Ereignisse abhängt. Bei einer solchen Charakterveranlagung war ich mit einem großen Seingefühl und einem zum mindesten interessanten Zeußern von der Natur ausgestattet, das auf den ersten Blick ohne irgendwelche Kunft und Schmuck gefiel. Mein Charafter war von Natur aus äußerst anschmiegend, so daß man mit mir nur eine Viertelstunde zusammen zu sein brauchte, um die Unterhaltung angenehm zu finden, und jeder redete mit mir, als wären wir längst alte Bekannte. Don Natur nachsichtig, erwarb ich mir das Vertrauen derer, die mit mir zu tun hatten, weil ein jeder fühlte, daß Rechtschaffenheit und guter Wille die

Triebfedern waren, denen ich am liebsten folgte. Wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf, so nehme ich mir die Freiheit, über mich selbst zu äußern, daß ich ein "freimütiger und biederer Kavalier" war, dessen Beist mehr vom Manne als vom Weibe hatte. Und doch war ich nichts weniger als ein Mannweib. Man fand in mir zugleich mit dem Beiste und Charafter eines Mannes die Reize einer sehr liebenswürdigen frau - man verzeihe mir zugunsten der Wahrheit diese Meußerung eines Geständnisses, das mir die Eigenliebe abringt, ohne sich hinter falscher Bescheidenheit zu verbergen. Zudem muß diese Schrift ja selbst am besten beweisen, was ich von meinem Geiste, meiner Seele und meinem Charafter behaupte. 3ch fagte, daß ich gefiel, und wenn man gefällt, ift der erste Teil der Derführung schon vollzogen, und der zweite kommt leicht hinzu. Es liegt im Wesen der menschlichen Natur, daß versuchen und versucht werden nahe beieinander sind. Trot der schönsten moralischen Grundsätze ist man, sowie die Sinnlichkeit sich hineinmischt und zum Vorschein kommt, schon unendlich viel weiter als man glaubt, und ich weiß noch heute nicht, wie man sie hindern kann, sich unserer zu bemächtigen. flucht allein könnte vielleicht helfen; aber es gibt fälle, Cagen, Umstände, wo flucht un= möglich ist. Denn wie foll man fliehen, ausweichen, den Rücken kehren inmitten eines glänzenden Hofes? Schon dies würde Beschwätz hervorrufen. Wenn man aber nicht flieht, so ist meiner Unsicht nach nichts schwieriger, als dem zu entgehen, was uns im Grunde unseres Herzens gefällt. Alles, was man hiergegen einwenden mag, ist Prüderie, die dem menschlichen Charafter nicht eigen ift. Miemand hält sein Berg in der Band und kann es, indem er sie schließt oder öffnet, nach Belieben zusammendrücken oder fahren lassen.

Doch ich kehre zu meinem Bericht zurück. Den Tag nach jener Theatervorstellung gab ich mich für frank aus und ver-

ließ mein Jimmer nicht mehr. Auhig erwartete ich die Entscheidung Ihrer kaiserlichen Majestät über meine untertänigste Vitschrift ab. Aur in der ersten Kastenwoche hielt ich es für angebracht, mich den religiösen Uebungen zu unterziehen, damit man mein Interesse für den orthodoxen griechischen Glauben merken sollte.

In der zweiten oder dritten Woche hatte ich von neuem einen großen Kummer durchzumachen. Eines Morgens, nachdem ich aufgestanden war, benachrichtigten mich meine Ceute, daß Graf Alexander Schuwaloff Madame Wladislawa habe rufen lassen. Dies kam mir sonderbar vor, und ich wartete sehnlichst auf ihre Auckfehr — aber umsonst. Gegen ein Uhr nachmittags meldete mir Graf Schuwaloff, die Kaiserin habe es für geeignet gehalten, sie ihrer Stellung bei mir zu entheben. Ich schwamm in Tränen und sagte ihm, Ihre Majestät habe ja zweifellos die Macht, mir jeden zu geben oder zu nehmen, wie es ihr gefiele, aber es schmerze mich unendlich, mehr und mehr zu sehen, wie alle, die in meiner Rähe lebten, der Ungnade Ihrer kaiserlichen Majestät geweiht wären. Und damit es weniger Unglückliche gabe, bate ich ihn inständig, Ihre kaiserliche Majestät zu ersuchen, daß sie so bald als möglich dem Zustand, in dem ich mich befinde, nämlich nur Unglück zu bringen, ein Ende mache, indem sie mich zu meinen Ungehörigen zurückkehren ließe. Uebrigens versicherte ich ihm, daß Madame Wladis= lawa in feiner Weise dazu dienen werde, Aufklärung über irgend etwas zu geben, weil weder sie noch irgend jemand mein volles Vertrauen besäße. Graf Schuwaloff wollte sprechen, als er aber mein Schluchzen hörte, fing er gleichfalls zu weinen an und fagte, die Kaiserin werde darüber mit mir persönlich reden. Ich bat ihn, diesen Augenblick zu beschleunigen, was er auch versprach. Sodann setzte ich meine Umgebung von dem Vorgefallenen in Kenntnis und sagte ihnen, wenn man mir an Stelle der Wladislawa eine Hofmeisterin gäbe, die mir mißfiele, so möge sie sich nur auf die schlechteste Behandlung meinerseits, ja selbst auf Schläge gefaßt machen. Ich bat meine Ceute, dies überall wiederzuerzählen, damit alle, die man etwa die Absicht hatte, mir beizugeben, sich hüteten, die Stelle anzunehmen. Denn ich war endlich der ewigen Quälereien und Ceiden müde und sah ein, daß meine Milde und Geduld nur dazu dienten, meine Cage zu verschlechtern. Deshalb war es unbedingt notwendig, mein Benehmen vollsfommen zu ändern. Meine Ceute versehlten natürlich nicht, wiederzuerzählen, was ich wünschte.

Um Abend desselben Tages, an dem ich viel geweint hatte, fam eine meiner Kammerfrauen, Katharina Iwanowna Scheregorodska, in mein Zimmer, wo ich mich wie immer gang allein befand. Ich war geistig und körperlich in größter Aufregung und ging nervos auf und ab. Als sie mich sah, fagte sie schluchzend und sehr bewegt: "Ich Bott, wir fürchten alle, daß Sie dem Zustande, in welchem Sie sich jett befinden, unter= liegen. Erlauben Sie mir, daß ich noch heute zu meinem Onkel, dem Beichtvater Ihrer Majestät, der ja auch der Ihrige ift, gehe? Ich will mit ihm sprechen, werde ihm alles sagen, was Sie mir befehlen, und verspreche Ihnen, daß er auf eine Weise mit der Kaiserin reden wird, mit der Sie gufrieden sein werden!" Da ich ihren guten Willen sah, erzählte ich ihr gang einfach, wie die Dinge lagen, was ich der Kaiserin geschrieben hatte und alles weitere. Sie begab sich zu ihrem Ontel, und, nachdem sie mit ihm gesprochen und ihn zu meinen Gunsten gestimmt hatte, kam sie gegen elf Uhr zu mir zurück, um mir mitzuteilen, daß er mir rate, mich in der 27acht für frank auszugeben. Ich sollte dann nach der Beichte ver= langen und zu diesem Zwecke ihn rufen lassen, damit er der Raiserin alles sagen könne, was er aus meinem Munde vernommen. Ich billigte diesen Dorschlag und versprach, ihn auszuführen. Darauf entließ ich sie, ihr und ihrem Onkel für die Zuneigung, die sie mir bewiesen, aufs herzlichste dankend.

In der Tat klingelte ich in der Nacht zwischen zwei und drei Uhr. Eine meiner frauen fam. Ich sagte ihr, daß ich mich sehr unwohl fühle und zu beichten wünsche. Statt des Beicht= vaters aber eilte Graf Allerander Schuwaloff herbei, dem ich mit matter, gebrochener Stimme meine Bitte, den Beichtvater rufen zu laffen, wiederholte. Statt deffen ließ er die 2lerzte rufen, denen ich indes sagte, ich bedürfe nicht ihrer, sondern aeistlicher Bilfe, denn ich sei meinem Ende nabe. Einer von ihnen fühlte meinen Puls und meinte, er fei fehr fdmad, doch von neuem erklärte ich, meine Seele sei in Befahr, aber mein Körper bedürfe feiner ärztlichen Bilfe. Endlich fam mein Beichtvater. Man ließ uns allein. Ich ließ ihn an meinem Bett niedersitzen, und wir unterhielten uns wenig= stens anderthalb Stunden lang, während welcher Zeit ich ihm den gegenwärtigen und vergangenen Stand der Dinge, das Benehmen des Großfürsten gegen mich, das meinige gegen ihn, den Bag der Schuwaloffs, die unausgesetzten Verbannungen und Entlassungen meiner Ceute, besonders aber derer, die mir am meisten zusagten und ergeben waren, erzählte. Ferner teilte ich ihm mit, wie die Schuwaloffs mir den haß Ihrer faiserlichen Majestät zugezogen hätten, und endlich meine gegenwärtige Cage, die mich veranlaßt hatte, der Kaiserin den Brief zu schreiben, in welchem ich sie um die Erlaubnis ge= beten, mich zu entfernen. Ich beschwor ihn, mir doch eine baldige Untwort auf meine Bitte zu verschaffen, und fand ihn außerordentlich freundlich gegen mich gesinnt; weniger ein= fältia, als man ihn mir aeschildert batte. Er meinte, mein Brief werde ichon die gewünschte Wirkung hervorbringen, ich muffe nur darauf bestehen, zu meinen Derwandten guruckfehren

zu wollen. Dann würde man mich sicher nicht fortlassen, weil man einen solchen Schritt nicht vor dem Publikum recht= fertigen könne, dessen gange Aufmerksamkeit auf mich gerichtet sei. Er aab zu, man behandle mich arausam; die Kaiserin, die mich in gartem Alter gur Battin ihres Meffen gewählt habe, überlasse mich der Willfür meiner feinde, während sie wahr= haftig beffer tun würde, meine Rivalinnen, besonders Elisabeth Woronzow, fortzuschicken und ihre Günstlinge im Zaume zu halten. Die letteren seien durch die von den Schuwaloffs täglich neu eingeführten Monopole weiter nichts als die Blutsauger des Volkes und brächten obendrein jeden gegen ihre Ungerechtigkeit auf, wie 3. 3, in der Sache Bestuscheffs, von dessen Unschuld das Dublikum überzeugt wäre. Er schloß seine Rede mit dem Versprechen, sich sofort zur Kaiserin zu begeben, wo er warten wollte, bis diese erwacht sei, um mit ihr zu reden und die Zusammenkunft, die sie mir versprochen, zu beschleunigen. Jedoch würde ich gut tun, im Bett liegen zu bleiben, denn er wolle sagen, Gram und Schmerz könnten mich töten, wenn man nicht ein schnell wirkendes Mittel anwende, mich auf eine oder die andere Weise aus dem Zustand der Verlassenheit zu befreien.

Er hielt Wort. Er schilderte der Kaiserin meinen Justand in so lebhaften Farben, daß Ihre Majestät den Grafen Ales gander Schuwaloff zu sich kommen ließ und ihm befahl, zu sehen, ob ich imstande sei, die solgende Racht mit ihr zu sprechen. Graf Schuwaloff brachte mir diese Volschaft, worauf ich ihm versprach, alle meine Kräfte zusammennehmen zu wollen. Gegen Abend also stand ich auf; Schuwaloff meldete mir, er werde mich gegen Mitternacht abholen und mich in die Gemächer Ihrer kaiserlichen Majestät geleiten. Der Weichtvater ließ mir durch seine Nichte sagen, alles sei im schönsten Gange und die Kaiserin werde noch heute abend mit mir reden.

So kleidete ich mich gegen zehn Uhr abends an und legte mich vollständig angezogen auf ein Sofa, wo ich einschlief. Ungefähr um halb zwei Uhr trat Graf Schuwaloff in mein Zimmer und teilte mir mit, daß die Kaiserin mich zu sehen wünsche. Ich erhob mich und folgte ihm. Wir gingen durch die Dorzimmer, die leer waren. Als wir an die Tür der Galerie kamen, sah ich den Großfürsten durch die gegenüberliegende Tür gehen. Uuch er begab sich also zur Kaiserin. Ich hatte ihn seit jenem Tage der russischen Komödie nicht gesehen, denn selbst als ich mich für lebensgefährlich krank erklärt hatte, war er weder gekommen, noch hatte er sich nach meinem Besinden erkundigt. Später erfuhr ich, daß er an eben diesem Tage Elisabeth Woronzow versprochen hatte, sie zu heiraten, wenn ich sterben sollte; beide äußerten über meinen Zustand die größte Freude.

## Sweiundzwanzigstes Kapitel.

Untecredung mit der Kaiserin. — Berläumderische Unflagen des Großfürsten gegen nich. — 3ch gehe siegreich aus dem Kampfe hervor. — Unerwartetes Bertrauen der Kaiserin. — Graf Woronzow. — 3ch erscheine wieder in der Beffentlichkeit. — Prinz Karl von Sachsen. — Man erlaubt mir, meine Kinder 3u besuchen. — Iweite Jusammenkunft mit Ihrer Majestat.

In dem Gemache Ihrer kaiserlichen Majestät angelangt, fand ich den Großfürsten dort schon vor. Sowie ich die Kaiserin erblickte, siel ich vor ihr auf die Knie und bat sie unter Tränen aufs inständigste, mich zu meinen Angehörigen zurücktehren zu lassen. Sie wollte mich ausheben, aber ich verharrte zu ihren füßen. Sie schien mir an diesem Abend mehr bekümmert als zornig, denn sie sagte mit Tränen in den Augen: "Wie

fönnen Sie wünschen, daß ich Sie guruckfehren laffe? Er= innern Sie sich nicht Ihrer Kinder?" - Ich antwortete: "Meine Kinder sind in Ihren Händen und könnten sich nirgends besser befinden; ich hoffe, Sie werden sie nicht verlassen." -Darauf sagte sie: "Aber was soll ich dem Publikum als Ur= fache Ihrer Entlassung anführen?" - Ich erwiderte: "Eure faiserliche Majestät wird ihm, wenn Sie es für passend halten, einfach die Gründe sagen, wegen derer ich mir Ihre Ungnade und den haß des Großfürsten zugezogen habe." - "Und wovon wollen Sie bei Ihren Verwandten leben?" fragte fie. - "Wovon ich lebte, ehe Sie mir die Ehre erwiesen, mich hier= her zu rufen!" erwiderte ich. - Hierauf bemerkte fie: "Ihre Mutter ist flüchtig, hat ihr Cand verlassen und sich nach Paris zurückziehen muffen." - "Ich weiß es," fagte ich, "man hat sie für eine allzu ergebene Anhängerin Ruglands gehalten, und der König von Preußen verfolgt sie." Zum zweiten Male forderte mich jett die Kaiserin auf, mich zu erheben; und als ich es getan, entfernte sie sich nachdenklich von mir.

Das Zimmer, in dem wir uns befanden, war sehr lang und hatte drei Fenster, zwischen denen zwei Tische mit den goldenen Waschgeschirren der Kaiserin standen. Unser ihr, dem Großfürsten, Alexander Schuwaloff und mir befand sich niemand in dem Gemache. Der Kaiserin gegenüber standen zwei große spanische Wände, vor die man ein Sosa gestellt hatte. Unsangs vermutete ich hinter diesen spanischen Wänden unzweiselhaft Iwan Schuwaloff und vielleicht auch seinen Detter, den Grasen Peter. Später erfuhr ich denn auch, daß meine Vermutungen zum Teil richtig waren und Iwan Schuwaloff wirklich dahinter gestanden hatte. Ich näherte mich dem Toilettentisch, welcher der Türe, durch die ich eingetreten war, am nächsten stand und bemerkte, daß in dem Waschbecken verschiedene zusammengefaltete Briese lagen. In diesem Augen-

blick aber kam die Kaiserin wieder auf mich zu und sagte: "Gott ist mein Zeuge, wie viel ich um Sie geweint habe. 211s Sie nach Ihrer Unfunft in Rukland todfrank wurden, habe ich mich sehr um Sie gesorgt; und hätte ich Sie nicht wahrhaft geliebt, ich würde Sie gewiß nicht behalten haben." - Dies follte, wie es mir schien, eine Verwahrung dagegen sein, daß ich gesagt, ich habe mir ihre Ungnade zugezogen. 211s Unt= wort dankte ich Ihrer Majestät für alle Güte und alles Wohl= wollen, das sie mir damals und später bewiesen, und sagte, die Erinnerung daran wurde sich nie in meinem Gedachtnis verwischen, und stets würde ich es als mein größtes Unglück betrachten, ihr Mißfallen erregt zu haben. Mun trat sie gang nahe zu mir heran und sagte: "Sie sind überaus stolz. Er= innern Sie sich wohl, daß ich Sie einmal im Sommerpalast fragte, ob Sie Halsweh hätten, weil ich bemerkte, daß Sie mich kaum grüßten? Aber Sie hatten nur aus Stolz mit einem bloßen Kopfnicken gegrüßt." - "Mein Bott, Madame," er= widerte ich, "wie können Sie glauben, daß ich Ihnen gegen= über hätte stolz sein wollen? Ich schwöre Ihnen, es ist mir nie im entferntesten in den Sinn gekommen, daß diese grage, die Sie vor vier Jahren an mich richteten, eine solche Be= ziehung haben könnte." - Und nun sagte sie: "Sie bilden sich ein, niemand habe so viel Beist, als Sie," worauf ich ant= wortete: "Wenn ich diesen Blauben habe, so ist nichts ge= eigneter, mich zu enttäuschen, als mein gegenwärtiger Justand und unsere Unterredung, denn ich sehe, daß ich bis zu dieser Stunde rein aus Dummheit nicht begriffen habe, was Ihnen gefiel, mir por vier Jahren zu sagen."

Während Ihre Majestät mit mir sprach, flüsterte der Großfürst mit dem Grafen Schuwaloff. Sie bemerkte es und näherte sich ihnen. Sie standen etwa in der Mitte des Zimsmers, und ich verstand daher nur wenig von dem, was sie

miteinander redeten. Außerdem sprachen sie nicht gerade laut, und das Zimmer war sehr groß. Schließlich aber hörte ich doch, wie der Groffürst mit ziemlich erhobener Stimme fagte: "Ja, sie ist furchtbar schlecht und außerordentlich dickföpfig!" Als ich hörte, daß es sich um mich handelte, wandte ich mich an ihn und sagte: "Wenn Sie von mir sprechen, so gewährt es mir großes Vergnügen, Ihnen in Gegenwart Ihrer faiserlichen Majestät zu sagen, daß ich in der Tat denen gegenüber schlecht bin, die Ihnen zu Ungerechtigkeiten raten. Dickföpfig bin ich nur geworden, weil ich sehe, daß meine Sanftmut und freundlichkeit zu nichts führt, als zu Ihrer feindschaft." -Er wandte sich an die Kaiserin und bemerkte: "In dem, was sie sagt, können Eure Majestät ja selbst sehen, wie schlecht fie ift." - Auf die Kaiserin indes, die unendlich viel mehr Geist besaß als der Broßfürst, machten meine Worte einen andern Eindruck, und ich sah deutlich, daß, je mehr unsere Unterredung fortschritt, sie, obgleich man ihr sicher empfohlen hatte, oder sie selbst entschlossen war, strenge gegen mich zu ver= fahren, allmählich ganz gegen ihren Willen und trot ihrer Entschlüsse milder gestimmt wurde. Dennoch wandte sie sich an ihn und sagte: "O, Sie wissen noch lange nicht alles, was sie gegen Ihre Räte und besonders gegen Brockdorf geäußert hat, hinsichtlich jenes Menschen, den Sie haben verhaften lassen." Dies mußte als ein förmlicher Verrat meinerseits gegen den Großfürsten erscheinen, denn er wußte fein Wort von meiner Unterhaltung mit der Kaiserin im Sommerpalast. Ueberdies sah er seinen Brockdorf, der ihm so teuer und wertvoll geworden war, bei der Kaiserin angeklagt, und zwar durch mich. Dadurch gestaltete sie natürlich unser Verhältnis schlechter als je, machte uns vielleicht für immer unversöhnlich und raubte mir das Vertrauen des Großfürsten. Ich fiel wie aus den Wolken, als ich die Raiserin in meiner Gegenwart so zu

dem Großfürsten reden hörte, und sah, wie sie das, was ich ihr nur zum Besten ihres Neffen gesagt zu haben glaubte, als mörderische Waffe gegen mich kehrte. Sehr überrascht von diesem plöhlichen Vertrauen der Kaiserin, rief der Großsfürst: "Ah! diese Geschichte kannte ich ja gar nicht; sie ist sehr gut und beweist vollkommen ihre Schlechtigkeit." — Ich dachte für mich: "Gott weiß, wessen Schlechtigkeit sie besweist!"

Don Brockdorf ging Ihre Majestät plötzlich auf das zwischen Stambke und Graf Bestuscheff entdeckte Einverständnis über und sagte: "Ich kann mir unmöglich denken, wie dieser Mensch zu entschuldigen ist, der doch mit einem Staatsgefangenen in Verkehr gestanden hat." — Da indes in dieser Sache mein Name nicht erwähnt worden war, schwieg ich, zumal mir die Meußerung ohne Beziehung auf mich schien. Aber die Kaiserin näherte sich mir und begann: "Sie mischen sich in viele Dinge, die Sie nichts angehen. Ich würde nicht gewagt haben, dies zur Zeit der Kaiserin Unna zu tun. Wie zum Beispiel konnten Sie wagen, Befehle an den Marschall Uprarin zu schicken?" - "Ich!" rief ich, "nie ist es mir eingefallen, ihm Befehle zu schicken." - "Wie?" fragte sie "können Sie wohl leugnen, daß Sie ihm geschrieben haben? Ihre Briefe befinden sich hier in diesem Becken" - sie deutete mit dem finger darauf hin - "und doch ist Ihnen aufs strengste verboten, zu schreiben." - Hierauf antwortete ich: "Es ist wahr, ich habe dies Verbot übertreten und bitte Sie deshalb um Derzeihung. Da aber meine Briefe hier sind, können Eure Majestät sich ja selbst überzeugen, daß ich niemals Befehle geschickt habe, son= dern ihm nur mitteilte, was man von seinem Benehmen dächte." - Sie unterbrach mich mit den Worten: "Und weshalb schrieben Sie ihm dies?" - Ich erwiderte gang offen: "Weil ich mich für den Marschall, dem ich sehr geneigt war, inter=

essierte. Ich bat ihn nur, Ihre Besehle zu besolgen. Don den beiden andern Briesen enthält der eine weiter nichts als einen Glückwunsch zu der Geburt seines Sohnes, und der andere einige Wünsche zum neuen Jahr." — "Bestuscheff behauptet, es wären noch viele andere da," rief sie. — Ich antwortete: "Wenn Bestuscheff dies sagt, so sügt er." — "Tun wohl," entgegnete sie, "da er in Beziehung auf Sie sügt, werde ich ihn soltern lassen." — Sie glaubte mich nämlich dadurch in Schrecken zu jagen, aber ich antwortete ihr ruhig, sie sei Herrscherin und könne tun, was ihr gut dünse; ich habe nichts an Apraxin geschrieben, als diese drei Briefe. Darauf schwieg sie und schien sich zu sammeln.

Das sind natürlich nur die hervorstechendsten Züge dieser Unterredung, die mir im Bedächtnis geblieben sind; überdies wäre es mir ganz ummöglich, alles zu erwähnen, was während der anderthalb Stunden gesprochen wurde. Die Kaiserin aina im Jimmer auf und ab, sich bald an mich, bald an ihren Herrn Meffen wendend, öfter aber noch an den Grafen 211erander Schuwaloff, mit dem der Großfürst sich meift unterhielt, wenn die Kaiserin mit mir sprach. Ich habe schon oben be= merkt, daß ich an dieser weniger Zorn als Sorge wahrnahm. Was den Groffürsten anbetraf, so ließ er in allen seinen Reden während der Unterhaltung viel Galle, Beftigkeit und Eifer gegen mich durchblicken. Er suchte Ihre Majestät so viel er konnte gegen mich aufzuhehen. Da er sich aber höchst ein= fältig dabei benahm und mehr Leidenschaftlichkeit als Gerechtigfeit zeigte, verfehlte er sein Siel, und die Kaiferin stellte sich auf meine Seite. Mit besonderer Aufmerksamkeit und einer Urt vielleicht unfreiwilliger Sustimmung hörte sie meinen festen und gemäßigten Untworten auf die maßlosen Reden meines herrn Gemahls zu, dem man es deutlich ansah, daß er beabsichtigte, mich aus meiner Stellung zu verdrängen, um am

liebsten seine augenblickliche Maitresse dahin zu setzen. Allein es konnte weder nach dem Geschmack der Kaiserin noch dem der Herren Schuwaloff sein, die Grafen Woronzow zu ihren Gebietern zu machen. Doch dies ging über die Urteilsfähigkeit Seiner faiserlichen Hoheit hinaus, der immer alles glaubte, was er wünschte, und jeden Gedanken, der den seinigen entgegen war, beiseite schob. Ja, er ging darin so weit, daß die Kaiserin zu mir herantrat und leise sagte: "Ich hätte Ihnen noch manches mitzuteilen, aber ich kann nicht sprechen, weil ich Ihnen nicht noch mehr Unfrieden bringen will, als Sie schon haben." Und mit einer Bewegung der Augen und des Kopfes gab sie mir zu verstehen, daß es die Begenwart der andern sei, die sie daran verhindere. Bei diesem Zeichen wahrhaften Wohlwollens ihrerseits in einer so fritischen Lage wurde ich gang gerührt und flüsterte: "Auch ich fann mich nicht aussprechen, ein so mächtiges Verlangen ich auch fühle, Ihnen mein Berg und meine Seele zu öffnen." - Wie ich bemerkte, brachten meine Worte einen mir aunstigen Eindruck hervor. Die Tränen traten ihr in die Augen, und um zu verbergen, daß und in welchem Grade sie bewegt war, ver= abschiedete sie uns, indem sie bemerkte, es sei schon sehr spät.

Es war wirklich schon drei Uhr morgens. Der Großfürst entsernte sich zuerst. Ich solgte ihm. Als aber auch Graf Allegander Schuwaloff nach mir hinausgehen wollte, rief ihn die Kaiserin zurück, und er blieb bei ihr. Diesmal beeilte ich mich nicht, dem Großfürsten, der immer sehr große Schritte machte, zu solgen. Er kehrte in seine Gemächer, ich in die meinigen zurück. Schon sing ich an, mich zu entkleiden, als ich an meine Tür klopfen hörte. Ich fragte, wer da sei, und Graf Allegander Schuwaloff antwortete, ich möchte ihm doch öffnen. Ich tat es. Darauf forderte er mich auf, meine Frauen zu entlassen, und als diese sich entsernt hatten, teilte

er mir mit, daß die Kaiserin ihn zurückgerusen und beauftragt habe, mir ihre Empsehlungen zu bringen und zu sagen, ich solle nicht traurig sein, sie werde eine nochmalige Unterredung mit mir haben. Ich verneigte mich tief vor Graf Schuwas soff und bat ihn, Ihrer kaiserlichen Majestät meine untertänigsten Empsehlungen zu machen und ihr für ihre Güte zu danken, die mich dem Ceben zurückgebe. Ich würde diese zweite Zusammenkunst mit ihr mit der sebhaftesten Ungeduld erwarten und bäte sie, den Zeitpunkt derselben zu beschleunigen. Er empsahl mir, mit niemand davon zu sprechen, besonders nicht mit dem Großfürsten, den die Kaiserin zu ihrem Bedauern sehr gegen mich aufgebracht sinde. Ich verssprach es. "Wenn man sich aber über sein Wesen gegen mich ärgert," dachte ich, "warum bringt man ihn dann noch mehr durch die Wiedergabe meiner Worte im Sommerpalast auf ?"

Diese unerwartete Auckkehr der Freundschaft und des Vertrauens der Kaiserin war für mich ein großer Trost und gewährte mir viele Freude. Tags darauf beaustragte ich die Nichte des Beichtvaters, ihrem Onkel für den wichtigen Dienst zu danken, den er mir geleistet, indem er mir diese Unterredung mit Ihrer kaiserlichen Majestät verschaffte. Als sie von ihrem Onkel zurücksehrte, sagte sie mir, sie wisse, daß die Kaiserin geäußert habe, ihr Nesse sei ein Dummkopf, aber die Großsürstin besäße viel Geist. Und diese Leußerung wurde mir von mehr als einer Seite wiederholt. Auch sollte Ihre Majestät gegen ihre Vertrauten meine Fähigkeiten auss höchste gelobt haben, wobei sie oft hinzussüge: "Sie liebt die Wahrheit und Gerechtigkeit und ist eine geistreiche Frau; aber mein 27effe ist ein Einfaltspinsel."

Dennoch verschloß ich mich nach wie vor in meine Gemächer unter dem Vorwande, daß ich frank sei. Ich erinnere mich, daß ich damals die fünf ersten Bände der »Geschichte der

Reisen« las, mit der Karte auf dem Tische, was mich ebenso sehr unterhielt als belehrte. Als ich diese Cekture satt hatte, durchblätterte ich die ersten Bände der Encyclopädie und er= wartete dabei immer sehnsüchtig den Tag, an dem es Ihrer Majestät gefallen würde, mir eine zweite Zusammenkunft zu gewähren. Don Zeit zu Zeit wiederholte ich dem Grafen Schuwaloff meine Bitte und drückte den lebhaften Wunsch aus, mein Schicksal endlich entschieden zu sehen. Was den Broßfürsten betraf, so hörte ich aar nichts mehr von ihm. Ich wußte nur, daß er meine Entlassung mit großer Ungeduld erwartete und sicher darauf rechnete, Elisabeth Woronzow in zweiter Ebe zu heiraten. Sie kam schon in seine Bemächer und machte dort die Honneurs. Wahrscheinlich erfuhr ihr Onkel, der ein vollendeter heuchler war, alle diese Plane durch ihren Bruder oder vielleicht auch durch ihren 27effen. Diese waren damals fast noch Kinder, denn der älteste zählte faum zwanzig Jahre. 2lus furcht aber, sein eben erst ge= stiegenes Unsehen könnte dadurch bei Ihrer Majestät leiden, suchte Woronzow um den Unftrag nach, mich zu überreden, von der forderung meiner Trennung vom Großfürsten abzu= stehen — denn es geschah folgendes.

Eines Morgens meldete man mir, daß der Dizekanzler Graf Woronzow seitens der Kaiserin mit mir zu sprechen verslange. Aufs höchste von dieser ungewöhnlichen Sendung übersrascht, ließ ich, obgleich ich mich noch nicht angekleidet hatte, den Herrn Dizekanzler eintreten. Er küßte mir die Hand und drückte sie mit großer Zärtlichkeit. Dann trocknete er sich die Augen, aus denen ein paar Tränen flossen. Da ich damals ziemlich eingenommen gegen ihn war, setzte ich kein großes Vertrauen in diese Einleitung, die seine Ergebenheit für mich beweisen sollte, ließ ihn aber gewähren und bat ihn, sich zu setzen. Er litt an großer Atennot, woran eine Art Kropf schuld

Katharina II.

war. Us er sich gesetzt hatte, sagte er, die Kaiserin habe ibn beauftraat, mit mir zu reden, um mir von meiner Rückfehr zu meinen Verwandten abzuraten. Ihre kaiserliche Majestät habe ihm sogar befohlen, mich ihrerseits zu bitten, diesem Bedanken, zu dessen Ausführung sie niemals ihre Zustimmung geben werde, zu entsagen; und er besonders bitte und be= schwöre mich, ihm mein Wort zu geben, daß nie mehr die Rede davon sein sollte. Meine Absicht bekummerte in der Cat die Kaiserin und alle ehrlichen Ceute, zu denen zu gehören er beteuerte. Ich antwortete ihm, es gabe nichts, was ich nicht gern der Kaiserin und allen meinen freunden zu Gefallen täte, aber ich fabe meine Besundheit und mein Ceben durch die Cebensweise, der ich ausgesetzt sei, bedroht. Außerdem bringe ich nur Unglück, denn alle, die mir zu nahe kämen, würden unausgesett verbannt und entlassen. Den Groffürsten reize man bis zum haffe gegen mich auf, und außerdem habe er mich niemals geliebt. Ihre Majestät selbst gabe mir fast fortwährend Beweise ihrer Ungnade. Da ich so allen zur Cast falle und selbst fast vor Cangeweile und Kummer stürbe, habe ich um meine Rücksendung gebeten. Mur so könnte man ein so lästiges. por Cangeweile und Kummer vergehendes Wesen, wie mich, erlösen. Mun fing er von meinen Kindern an zu sprechen. Ich sagte ibm, daß ich sie niemals sähe und seit meinem Kirch= gang das jüngste noch nicht zu sehen bekommen hätte; dies sei mir nur auf ausdrücklichen Befehl der Kaiserin, von deren Zimmern sie zwei bewohnten, möglich. Ich zweifele durchaus nicht an der Sorgfalt, die sie ihnen angedeihen lasse, aber so lange ich der freude, sie zu sehen, beraubt sei, wäre es mir gleichgültig, ob ich hundert Schritte oder hundert Meilen weit von ihnen entfernt sei. Er sagte, die Kaiserin werde eine zweite Unterredung mit mir haben, und fügte hingu, es fei febr zu wünschen, daß Ihre kaiserliche Majestät mir naher kame.

Ich bat ihn, doch diese Unterredung zu beschleunigen; ich meinerseits werde nichts versäumen, was die Erfüllung seines Wunsches erleichtern könne.

Canaer als eine Stunde war er bei mir gewesen. Er hatte lange und viel über die verschiedensten Dinge gesprochen, wobei ich bemerkte. daß sein hoher Einfluß aufs vorteilhafteste seine Redeweise und Haltung gegen früher verändert hatte. Denn es aab eine Zeit, wo ich ihn mit vielen andern zwiebel= artia auf einen faden aufreihte, wo er, unzufrieden mit der Kaiserin, mit den Geschäften und denen, die die Gunst und das Vertrauen Ihrer Majestät genossen, mir eines Tages bei Bofe, als er die Kaiserin Elisabeth sehr lange mit dem öster= reichischen Gesandten sprechen sah, während er und ich, sowie die ganze Umgebung der Kaiserin umherstanden — wir waren nebenbei zum Sterben mude - fagte: "Wollen wir wetten, daß sie nur albernes Zeug spricht?" - "Mein Gott, was sagen Sie da!" rief ich. -- Er aber erwiderte russisch: "Ona ss prirodu dura" (Sie ist von Natur dumm . . .) — Endlich entfernte er sich mit der Dersicherung seiner Ergeben= heit und nahm von mir Abschied, indem er mir wieder die Band füßte.

für den Augenblick also konnte ich sicher sein, nicht forts geschickt zu werden, da man mich ja selbst bat, nicht diesen Wunsch auszudrücken. Dennoch hielt ich es für gut, noch nicht auszugehen, sondern wie vorher in meinem Jimmer zu bleiben, als ob ich die Entscheidung meines Schicksals erst von der zweiten Unterredung mit der Kaiserin erwartete. Aber es dauerte lange, ehe mir diese gewährt wurde. Dabei erinnere ich mich, daß mir die Kaiserin am 21. April, meinem Geburtstage, an dem ich ebenfalls nicht ausging, durch Alexander Schuwaloff sagen ließ, sie trinke auf meine Gesundheit. Ich ließ ihr dassür danken, daß sie sich an diesen, wie ich mich

ausdrückte, unglücklichen Tage meiner Geburt, den ich verwünschen würde, hätte ich nicht an ihm die Tause empfangen,
meiner gnädigst erinnere. Als der Großfürst erfuhr, daß die
Kaiserin mir an diesem Tage eine Botschaft geschickt, kam er
gleichfalls auf den Einfall, mir dasselbe sagen zu lassen.
Und als man mir seine Wünsche überbrachte, erhob ich mich
feierlich und sprach mit einer tiesen Verbeugung meinen
Dank aus.

Nach meinem Geburtstage und dem Krönungsfeste der Kaiserin, die nur vier Tage auseinander lagen, blieb ich immer noch in meinem Zimmer, bis Graf Poniatowski mir die Machricht zugehen ließ, daß der französische Gesandte, Marquis de L'Hôpital, meinem festen Benehmen großes Cob gespendet und erklärt habe, dieser Entschluß, meine Bemächer nicht zu verlassen, könne nur zu meinem Porteil ausschlagen. Da ich in dieser Aeukerung nur die perfide Cobeserhebung eines feindes sah, entschloß ich mich sofort, das Gegenteil von dem zu tun, was er pries. Eines Sonntags, als man es am wenigsten erwartete, kleidete ich mich an und verließ das Innere meiner Gemächer. Sowie ich das Zimmer betrat, wo sich die Damen und Berren aufhielten, bemerkte ich ihr Erstaunen und ihre Ueberraschung, als sie mich sahen. Einige Augenblicke später kam der Großfürst. Auch sein Erstaunen malte sich auf seinem Besichte aus. Da ich mit der Gesell= schaft sprach, mischte er sich in die Unterhaltung und richtete einige Worte an mich, auf die ich ihm offen antwortete.

Während dieser Zeit kam Prinz Karl von Sachsen zum zweiten Male nach Petersburg. Der Großfürst, der ihn das erstemal ziemlich ritterlich empfangen hatte, glaubte sich diese mal berechtigt, gar kein 217aß in seinem Venehmen gegen den Prinzen zu beobachten, und zwar aus solgenden Gründen. In der russischen Urmee war es schon längst kein Geheimnis

mehr, daß Dring Karl von Sachsen in der Schlacht von Borndorf einer der ersten gewesen, die die flucht ergriffen. Man sagte sogar, er habe diese flucht ohne Aufenthalt bis nach Candsberg fortgesett. Da Seine kaiserliche Hoheit hiervon aebort hatte, faste er den Entschluß, mit ihm, als einem erklärten feigling, nicht mehr zu sprechen. Ueberhaupt wollte er nicht das geringste mit ihm zu tun haben. Allem Unschein nach trug die Prinzessin von Kurland, von der ich schon öfter Belegenheit hatte, zu sprechen, zu diesem Entschlusse nicht wenia bei, weil sich damals das Gerücht zu verbreiten begann, man habe die Absicht, den Prinzen Karl von Sachsen zum Herzog von Kurland zu machen. Biron, der Dater der Prin= zessin, sak noch immer in Jaroslaw gefangen. Sie teilte ihren Broll dem Groffürsten mit, auf den sie immer noch einen gewissen Einfluß hatte. Uebrigens war die Pringessin da= mals zum dritten Male verlobt, und zwar mit Alexander Baron Tscherkassoff, mit dem sie sich auch wirklich den Winter darauf vermählte.

Endlich, einige Tage vor unserer Uebersiedlung aufs Cand, meldete mir Graf Allexander Schuwaloff seitens der Kaiserin, ich solle am Nachmittage durch ihn darum bitten lassen, meine Kinder zu sehen. Wenn ich sie besucht hätte, würde mir die lange versprochene Unterredung mit Ihrer Majestät gewährt werden. Ich tat, was man von mir verlangte und beaustragte in Gegenwart vieler Ceute den Grafen Schuwaloff, Ihre Majestät um die Erlaubnis zu bitten, meine Kinder zu sehen. Er entsernte sich und meldete mir später, daß ich um drei Uhr zu ihnen gehen könne. Ich hielt die Zeit genau ein und blieb bei meinen Kindern, bis Schuwaloff mir meldete, daß Ihre Majestät mich zu empfangen wünsche. Sie war ganz allein. Diesmal befanden sich auch keine spanischen Wände im Simmer, und wir konnten uns in voller Freiheit aussprechen.

Mein erstes war, ihr für die Audienz zu danken, die sie mir gewährte, und ihr zu versichern, schon ihr gnädiges Verssprechen allein habe mir meinen Cebensmut zurückgegeben. Hierauf bemerkte sie: "Ich verlange, daß Sie mir über alles, was ich Sie fragen werde, die reine Wahrheit sagen." Und ich versicherte sie, daß sie nur die volle Wahrheit aus meinem Munde hören werde, denn ich wünsche nichts mehr, als ihr mein Herz rückhaltslos zu öffnen. Sie fragte darauf nochsmals, ob ich wirklich nur jene drei Briefe an Aprayin gesschrieben hätte, und ich beschwor dies mit der größten Wahrshaftigkeit, wie es sich in der Tat verhielt. Dann fragte sie nach Einzelheiten über das Ceben des Großfürsten.



Machtrag aus den Memoiren der Fürstin Daschkoff.



# Machtrag aus den Memoiren der fürstin Daschkoff.

Mit dem zweiundzwanzigsten Kapitel bricht Katharina, dieser weibliche Kaiser, die Geschichte ihrer Jugendjahre kurz ab. Wollte sie über den weitaus interessanteren Teil ihres Cebens als Herrscherin nichts mehr sagen, oder konnte sie es nicht, oder was waren es sonst für Bründe, die sie beeinflußten, der Welt ein so wichtiges Dokument wie ihre Memoiren un= pollendet zu hinterlassen? - Wir wissen es nicht und müssen uns daher mit andern authentischen Quellen ihrer Zeitgenossen begnügen, die uns den Entwicklungsgang dieser geistvollen Beherrscherin aller Reußen nicht minder interessant schildern. In der russischen Geschichte, wo ein außerordentlicher Mangel an stark ausgeprägten Individualitäten vorherrschte, muß uns besonders eine frauengestalt neben Katharina auffallen: die fürstin Daschkoff, geborene Gräfin Woronzow, In dieser frau fam das russische Weib, aufgeweckt durch die stark revolutionären Bewegungen, die damals das Cand durchwühlten, zum ersten Male aus seiner Bedrückung hervor. Kühn stellte sie sich an die Seite der Kaiserin, an deren Thronbesteigung sie einen bedeutenden Unteil hatte. Mit der größten Aufmerksamkeit und einer scharfen Kritik beobachtete sie alle Ereignisse, die vom Tode Elisabeths bis zum Jahre 1805 den russischen Thron

und sein Volk erschütterten. Ihre Memoiren sind für die russische Geschichte von größtem Werte und so interessant geschrieben, daß wir nicht unterlassen können, um die Aufzeichsnungen der Kaiserin zu vollenden, das Wichtigste über deren Thronbesteigung, den Tod Elisabeths und Peters III. diesen Memoiren zu entnehmen. Cassen wir also die Fürstin sprechen.

#### Erstes Kapitel.

Die abnehmende Gesundheit der Kaiserin Elisabeth. — Besuch bei Ihren kaiserlichen Hoheiten. — Gemeine Gewohnheiten und Neigungen des Großfürsten. — Seine Lieblingsgesellschaft. — Hofanekdoten. — Der herannahende Cod Elisabeths. — Eigentümliche Unterredung mit Kathorina.

Die Kaiserin Elisabeth wurde alt und schwach, und schon fingen die Hofleute an, ihre Aufmerksamkeit dem Thronfolger zuzuwenden, dem dadurch über das Garderegiment Preobraschenski, in welchem fürst Daschkoff hauptmann war, eine unumschränktere Gewalt gegeben war, als er früher gehabt hatte. Eines Tages besuchte uns mein Vater und teilte uns den fürzlich vom Bofe erlassenen Befehl mit, daß alle Offiziere der Preobraschenskischen Garden sich mit ihren frauen nach Oranienbaum begeben sollten. Dies war mir eine sehr unwillkommene Machricht, denn ich besaß eine große Ubneigung gegen den Twang des Boflebens und fühlte besonders in diesem Alugenblick den stärksten Unwillen, mich von meiner kleinen Cochter zu trennen. Da uns indes mein Dater gutig fein haus, welches zwischen Detersburg und Oranienbaum lag, anbot, so richteten wir uns daselbst froh und wohlgemut ein und fuhren am nächsten Tag zu Ihren kaiferlichen Gobeiten, um

unsere Aufwartung zu machen. Wie ich mich erinnere, wandte fich der Groffürst, nachdem wir vorgestellt waren, mit folgen= den Worten an mich: "Obgleich Sie entschlossen zu sein scheinen, nicht im Schlosse zu wohnen, so hoffe ich Sie doch jeden Tag zu seben, und ich denke, daß Sie mehr Zeit in meiner als in der Groffürstin Gesellschaft zubringen werden." 3ch ant= wortete nichts, was der Mühe wert gewesen wäre, zu be= merken, fühlte aber wenig Neigung, meine Besuche öfter, als es der Unstand erforderte, zu wiederholen. Ein Opfer indes in dieser Beziehung war unerläglich, wenn ich mir die porteilhafte Gelegenheit, die Gesellschaft der Großfürstin zu genießen und mich ihrer freundschaft zu erfreuen, nicht ver= scherzen wollte. Die verschiedenen und häufigen Vorwände jedoch, welche ich anwenden mußte, um den Partien ihres Bemahls zu entgeben, waren nicht unbeobachtet geblieben, wie er mir zu verstehen gab. Eines Tages nahm er mich bei= feite und überraschte mich mit einer Bemerkung, die sehr charafteristisch ift für die Einfältigkeit seines Beistes und die Bute seines Bergens, die aber mit viel mehr Scharfe als gewöhnlich in seiner Unterhaltung lag, ausgesprochen wurde. "Mein Kind," fagte er, "Sie würden fehr wohl daran tun, fich daran zu erinnern, daß es viel besser ist, sich mit ehrlichen Dummköpfen, wie ich und Ihre Schwester (seine Maitresse) sind, einzulassen, als mit großen Beistern, welche den Saft aus der Orange pressen und die Schale wegwerfen." stellte mich, als ob ich den Sinn seiner Worte nicht verstände und erinnerte ihn nur daran, daß seine Tante, die Kaiserin, ausdrücklich gewünscht habe, der Großfürstin ebensoviel Ehr= erbietung zu bezeigen, als ihrem faiserlichen Gemahl.

Es war jedoch unmöglich, wie schon bemerkt, die festlichkeiten des Großfürsten stets zu vermeiden. Sie wurden zuweilen in einer Urt Feldlager abgehalten, wo das Rauchen mit seinen holsteinschen Generalen sein Hauptvergnügen war. Diese Offisiere waren meistenteils Korporale und Sergeanten in preußisschen Diensten gewesen, Söhne von Schuhmachern oder ähnslichen Leuten aus den untersten Ständen des Volkes, eine Urt RagamuffinsGenerale, der Wahl eines solchen Chefs nicht unswürdig. Die Abende endeten immer mit einem Vall und Sousper, das in einem Saal gegeben wurde, der mit Tannensweigen geschmückt war und einen deutschen Namen führte, welcher seiner Ausschmückung und der Art der unter der Gesellschaft herrschenden Phraseologie entsprach.

Während eines solchen festes des Grokfürsten, woran auch die Brokfürstin teilnahm, fam bei der Tafel die Rede auf einen Herrn Tschelitschkoff, einen Sähnrich der Garde. Dieser stand im Derdacht, der Beliebte der Bräfin Bendrikoff, einer Nichte der Kaiserin, zu sein. Der Großfürst, der sehr vom Wein belebt war, schwor gang im Beiste eines preußischen Unteroffiziers, daß man diesem Offizier, zur Warnung seiner Kameraden, den Kopf abschneiden musse, weil er den Mut gehabt habe, einer Verwandten Ihrer Majestät den Hof zu machen. Während alle seine holsteinschen Syko= phanten durch Kopfnicken und andere Zeichen ihre tiefe Bewunderung für ihres Berrn Weisheit zu erkennen gaben, konnte ich mich nicht enthalten, Seiner kaiserlichen Hobeit zu erwidern, daß das Kopfabschneiden mir sehr tyrannisch er= schiene. Wenn auch ein Verbrechen bewiesen werden könne, so schiene mir doch eine so furchtbare Strafe damit nicht im Verhältnis zu stehen. - "Sie sind ja nur ein Kind," war seine Untwort, "und was Sie da sagen, ist ein Beweis dafür, sonst würden Sie wissen, daß mit der Todesstrafe sparsam sein so viel heißt, als Ungehorsam und alle möglichen Neberschreitungen ermutigen." - "Alber," sagte ich, "Euere faiserliche hobeit sprechen über diesen Gegenstand in einer

Weise, die für die anwesende Gesellschaft höchst beunruhigend fein muß, denn mit Ausnahme einiger ehrwürdiger Benerale haben alle, die die Ehre genießen, hier in Ihrer Gesellschaft zu sein, nur unter einer Regierung gelebt, unter der folch eine Strafe verpont war." - "Was das anbetrifft," er= widerte der Groffürst, "so will das gar nichts sagen, oder vielmehr, es ist gerade die Ursache von dem jezigen Mangel an Disziplin und Ordnung. Aber seien Sie versichert, Sie sind ein reines Kind und verstehen nichts von solchen Dingen." Alles schwieg, nur wir beide setten unser Gespräch fort. "Ich bin bereit, einzugestehen, Sire," sagte ich, "daß ich durchaus nichts von Ihren Absichten verstehe, aber eine Sache, über die ich sehr wohl Bescheid weiß, ist, daß Ihre erhabene Tante noch lebt und den Thron einnimmt." — Aller Augen richteten sich augenblicklich auf mich. Der Grokfürst antwortete glücklicherweise nicht, sondern steckte nur die Zunge heraus, wie er es gewöhnlich zu seiner Unterhaltung gegen die Priester in der Kirche tat. Uebrigens bewies dieses Herausstecken der Zunge stets, daß er nicht bose war, sondern nur weiteren Untworten vorbeugen wollte.

Mandinal auch veranstaltete der Großfürst seine Gesellsschaften in einem kleinen Candhause in einiger Entsernung von Oranienbaum, welches seinen Räumlichkeiten nach keine große Unzahl Personen fassen konnte. Hier halfen Tee und Punsch mit dem Geruch des Tabaks vermischt, und das lächerliche Spiel Campis die trostlose Einförmigkeit des Abends hinsbringen. Welch auffallender Kontrast mit dem Geist, Geschmack, Verstand und Takt, welche die feste der Großfürstin auszeichneten!

Der Gesundheitszustand der Kaiserin Elisabeth, der längst im Abnehmen begriffen war, ließ beim Herannahen des Winters wenig Hoffnung, daß sie denselben überleben werde. Auch ich teilte den Kummer, den meine familie und besonders der Großkanzler darüber empfand, aber nicht nur, weil ich Ihre Majestät liebte, sondern weil ich sah, wie wenig mein Daters land von dem Großfürsten, ihrem Nachfolger, zu hoffen hatte. Dieser war in die entehrendste Unwissenheit versunken, unbeskümmert um das Glück des Candes, und von keinem höheren Gefühl besecht, als von dem gemeinen Stolz, das Geschöpf des Königs von Preußen zu sein, den er unter seinen holsteinsschen Generalen durch den Titel: "der König, mein Herr," zu bezeichnen pslegte.

Ungefähr Mitte Dezember wurde es bekannt gemacht, daß die Kaiserin nur noch wenige Tage zu leben habe. Ich fühlte mich gerade zu jener Zeit häufig unwohl und war ge= nötigt, das Bett zu hüten; aber uneingedenk jeder andern Befahr, auker der, welcher die Groffürstin ausgesetzt mar, falls die Kaiserin sterben sollte, stand ich am 20. um Mitter= nacht auf, hüllte mich in meine Pelze und ließ mich zu dem hölzernen Palast an der Moika fahren, wo Ihre Majestät und die übrige kaiserliche familie damals residierten. In einiger Entfernung vom Palast stieg ich aus, ging zu fuß bis zu einer fleinen Hinterpforte in dem flügel, der von Ihren kaiserlichen Hoheiten bewohnt wurde, in der Hoffnung, unbemerkt das Zim= mer der Großfürstin zu erreichen. Durch einen glücklichen Sufall, der mich vielleicht vor einem unheilvollen Irrtume bewahrte denn ich war in diesem Teile des Schlosses völlig unbekannt - begegnete ich der ersten Kammerfrau der Großfürstin, Katharina Jwanowna. Machdem ich mich zu erkennen gegeben, bat ich sie, mich sogleich zu Ihrer kaiserlichen Hoheit zu führen. "Sie liegt im Bett," war die Antwort. — "Das tut nichts," fagte ich, "die Sache, die mich herführt, ift dringend, und ich muß sie noch diese Racht sprechen." Die Kammerfrau, die wohl meine Juneigung für ihre Herrin kannte, machte

denn auch trotz der unpassenden Stunde keine weiteren Einwendungen, sondern führte mich zu ihren Gemächern. Die Großfürstin wußte, daß ich krank war, und ich mich daher nicht
ohne Gefahr der Kälte einer strengen Winternacht aussetzen
konnte, und außerdem kannte sie die Schwierigkeit, in den
Palast eingelassen zu werden. Sie wollte kaum ihren Ohren
trauen, als ich angemeldet wurde. "Ums himmels willen!"
rief sie aus, "wenn sie es wirklich ist, laßt sie schnell herein."
— Ich sand sie im Bett, aber noch ehe ich ein Wort sagen
konnte, rief sie: "Meine teure sürstin, ehe Sie mir sagen,
was Sie zu solch ungewohnter Stunde herführt, wärmen Sie
sich erst. Sie sind wirklich zu wenig besorgt um Ihre Gesundheit, die sürst Daschkoff und mir so teuer ist." Sie bat mich,
zu ihr ins Bett zu kommen, und nachdem sie meine süße gut
eingewickelt hatte, erlaubte sie mir endlich, zu sprechen.

"Bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge, Madame," begann ich, "da die Kaiserin nur noch wenige Tage, vielleicht nur noch wenige Stunden zu leben hat, kann ich nicht länger die Ungewisheit ertragen, in die ein herannahendes Ereignis das Wohl Ihrer Person bringen kann. Ist es denn nicht möglich, der Gefahr vorzubeugen und die Wolken zu zerteilen, die im Begriff sind, sich über Ihrem Haupte zu entladen? In Gottes Namen vertrauen Sie mir, ich bin es wert und will es beweisen. Haben Sie zu Ihrer Sicherheit irgend einen Plan entworfen oder Vorsichtsmaßregeln getroffen? Geben Sie mir Ihre Befehle und gebieten Sie über mich."

Unter Tränen drückte die Großfürstin meine Hand an ihr Herz. "Ich bin Ihnen, teure fürstin," sagte sie, "unaussprechlich dankbar, aber ich erkläre Ihnen hiermit mit dem völligsten Vertrauen, ich beteure Ihnen, daß ich keinen Plan irgend einer Urt habe, daß ich nichts tun kann und mir, wie ich glaube, nichts anderes übrig bleibt, als mit Mut dem zu

begegnen, was über mich verhängt ist. Ich übergebe mich den Händen des Allmächtigen und vertraue auf seinen Schutz."—
"Gut," sagte ich, "dann müssen Ihre Freunde für Sie handeln, Madame. Was mich betrifft, so besitze ich genügend Eiser, sie zu entflammen. Und welches Opfer würde ich nicht dafür bringen?"

"Ums Himmels willen, fürstin," erwiderte sie, "denken Sie nicht daran, sich einer Gefahr auszusehen, in der Hoffnung, dem Uebel entgegenzuarbeiten, für das es in der Tat keine Rettung mehr gibt. Wenn Sie sich um meinetwillen ins Unglück stürzten, das würde für mich ein ewiger Vorwurf sein."
— "Alles, was ich in diesem Augenblick sagen kann, Madame," antwortete ich, "ist, daß ich keinen Schritt tun werde, der Ihre Sicherheit gefährden könnte; und welcher Art die Gefahr auch sein möge, sie treffe nur mich. Wenn mich die blinde Ergebenheit für Ihre Sache aufs Schafott führt, so sollen Sie doch nie das Opfer davon sein."

Die Großfürstin wollte fortsahren, mich vor der Unersfahrenheit und dem Enthusiasmus meines Alters und Chasrakters zu warnen, aber ich unterbrach sie, küßte ihr die Hand und versicherte, ich wolle uns beide durch Verlängerung dieser Zusammenkunft nicht weiter einer Gefahr aussetzen. Darauf umarmte sie mich zärtlich, und nachdem wir uns einige Augensblicke gerührt in den Armen gelegen hatten, sprang ich aus dem Bett und eilte mit allem Mut und aller Kraft, die ich besaß, zu meinem Wagen zurück, sie in der Aufregung über das Vorgefallene zurücklassend.

# Zweites Kapitel.

Tod der Kaiferin Elisabeth. — Peter III. ladt mich wiederholt zu seinen Gesesellschaften ein. — Ein Gespräch mit dem Kaiser. — Eine kaiserliche Spielsgesellschaft. — Ich sage Seiner Majestät die Wahrheit. — Fürst Trubetstoi. — Peter im Sterbezimmer seiner Tante. — Die neue Etikette.

21m 25. Dezember 1762, am Weihnachtstag, tat die Kaiserin Elisabeth den letzten Atemzug. Der Eindruck, den dies in Peters= burg hervorbrachte, war derart, daß trot des frohen Tages auf allen Gesichtern nur Kummer und Besoranis zu lesen war. Einige Geschichtsschreiber zwar möchten gerne glauben machen, daß die Garden anders fühlten und mit Entzücken zum Schlosse eilten, um ihrem neuen Herrn den Eid zu leisten, doch ich selbst sah zwei Regimenter, das Semenoffskische und Ismailoffskische, unter meinen fenstern vorbeimarschieren, und nach dem Zeug= nis meiner Angen kann ich versichern, daß in ihren Bewegungen fein Zeichen der freude oder Befriedigung sichtbar war. Das Aussehen der Soldaten war im Gegenteil düster und nieder= geschlagen: ein halb unterdrücktes verwirrtes Gemurmel lief durch die Reihen. Hätte ich keine andere Nachricht gehabt, ich wurde aus ihren Mienen erraten haben, daß die Kaiserin tot sei.

Ich war noch immer sehr unwohl und auf mein Jimmer angewiesen. Auch mein Onkel, der Großkanzler, war krank und lag zu Bett, als ihm der Kaiser Peter III. am dritten Tag nach seiner Thronbesteigung einen Besuch machte. Aber das Erstaunen meines Onkels und das meinige wurde noch größer, als man mich für den Abend in den Palast einladen ließ. Meine Krankheit jedoch diente mir zur Entschuldigung, auch am folgenden Abend, wo die Einladung wiederholt wurde. Zwei oder drei Tage später schrieb mir meine Schwester, daß der Kaiser mit meinen fortwährenden abschlägigen Antworten

unzufrieden wäre und an meine Entschuldigungsgründe nicht im mindesten glaube. Um Auseinandersetzungen und Besmerkungen zu vermeiden, die dem Fürsten Daschkoff hätten nachteilig werden können, gab ich endlich nach und fuhr in das Schloß. Die Kaiserin Katharina, von der ich nur durch ihren Kammerdiener hörte, war, wie ich wußte, für niemand sichtbar. Erfüllt von Gram und Besorgnissen, hatte sie ihre Gemächer nicht verlassen, außer um anzuordnen und sich zu überzeugen, daß den sterblichen Ueberresten der verewigten Herrscherin alle gebührenden Ehren erwiesen würden.

Sobald Peter III. meiner ansichtig wurde, begann er mich über einen Begenstand zu unterhalten, der ihm sehr am Berzen zu liegen schien. Er sprach in einer Weise, die all meinen Derdacht und meine Besorgnisse wegen der Kaiserin nur recht= fertigten. Halblaut und in abgeriffenen Worten, aber in ziemlich unzweideutigen Ausdrücken, gab er seine Absicht zu erkennen, sie zu beseitigen und Romanowna, wie er meine Schwester nannte, auf den Thron zu erheben. Nachdem er sich ausgesprochen, gab er mir einige heilsame Verwarnungen. "Wenn Sie, meine kleine freundin, auf meinen Rat hören wollen," sagte er, "so wenden Sie sich ein wenig mehr zu uns: die Zeit wird kommen, wo Sie es bereuen werden, Ihre Schwester vernachlässigt zu haben. Glauben Sie mir, ich spreche in Ihrem eigenen Interesse. Es bleibt Ihnen kein anderer Weg, sich eine Stellung in der Welt zu schaffen, als der, die Urt und Weise Ihrer Schwoster zu studieren und sich ihres Schutzes zu versichern."

Da es mir unmöglich war, in diesem Augenblick etwas Passendes zu entgegnen, stellte ich mich, als ob ich kein Wort von dem, was er gesagt, verstände, und beeilte mich, am Campisspiel teilzunehmen.

Bei diesem Kartenspiel hat jede Person eine gewisse Un-

gahl Ceben, und der Ueberlebende gewinnt. Der Einfatz, den jeder Spielende in den Oot zu setzen hatte, betrug gehn 3m= perialen (100 Aubel). Diese Summe war schon an und für sid viel zu extravagant für meinen Beutel, besonders aber, weil Seine Majestät, wenn er verlor, anstatt eines seiner Ceben nach den Spielregeln aufzugeben, jedesmal einen Imperial aus seiner Tasche nahm und in den Pot legte, wodurch er natürlich stets Gewinner blieb. Sobald das Spiel zu Ende war, schlug er ein zweites vor, das ich mir indes erlaubte, abzulehnen. Aber der Kaiser bestand darauf, noch einmal zu spielen, was ich jedoch ebenso hartnäckig abschlug. Darauf machte er mir den Vorschlag, halb Part mit ihm zu spielen. Huch dies verweigerte ich, und sah mich schließlich gezwungen, ihm zu erklären, ich sei nicht reich genug, um mich betrügen zu lassen; wollte aber Seine Majestät spielen wie andere Ceute, so hätte man weniastens Boffnung auf einen Gewinn. Der Kaiser, gutmütig wie er war, ließ die Unart passieren, ohne eine andere Untwort als eine seiner gewöhnlichen närrischen Entgegnungen. Dann ward mir erlaubt, mich guruckzugiehen. Seiner Majestät Spielgesellschaft bestand an diesem, wie an den meisten Abenden, aus den beiden Narischkins und ihren frauen, Ismailoff und seiner frau, der Gräfin Elisabeth, meiner Schwester, den Berren Milaunoff, Gudowitsch und Ungern, dem ersten Generaladjutanten des Kaisers, der Gräfin Bruce 2c. Sie alle starrten midz vor Erstaunen entsetzt an, und als ich mich zurückzog, hörte ich sie miteinander flüstern: "Was die frau für Beist hat!"

Uls ich später durch die Reihe der Gemächer eilte, wo die übrigen Hosseute versammelt waren, bemerkte ich eine solche Veränderung in der Kleidung, daß es mir schien, als wäre alle Welt in Maskenanzügen. Ich mußte unwillkürlich lächeln, als ich den alten fürsten Trubehkoi, der wenigstens siedzig Jahre

alt war, plöglich in einen Militär verwandelt und jett zum erstenmal in seinem Ceben in voller Uniform sah, straff gespannt wie eine Trommel, gestiefelt und gespornt und zum verzweiselten Kampse gerüstet. Diese schreckliche Erscheinung war einer jener furchtbaren Krieger Peters III.

Während Maskeraden am Hofe des neuen Kaisers vor sich gingen, wurden die üblichen Shrenbezeigungen für die verstorbene Herrscherin nicht vergessen. Sechs Wochen lang lag der Teichnam auf dem Paradebett, abwechselnd von allen Damen von Rang bewacht und beinahe täglich von der Kaiserin besucht, die durch solche Beweise ungeheuchelter Shrerbietung und Juneigung gegen ihre verstorbene Tante sich alle Herzen eroberte. Peter III. hingegen kam selten in das Sterbezimmer seiner Vorgängerin, und zeigte damit um so mehr die Hohlsheit und den Mangel an Shrsucht in seinem Charakter. Wenn er aber einmal kam, so sah man ihn mit den diensttuenden Hosedamen flüstern und sichern, die Priester verspotten und die Offiziere und Soldaten, welche die Wache hatten, über wichtige Gegenstände ihres Unzugs, wie die Krawatte, die Schnallen, den Schnitt der Unisorm u. s. w. tadeln.

Unter den Renerungen, welche bei Hof eingeführt wurden, war auch die, daß die französische Urt, sich zu begrüßen, an die Stelle der alten russischen treten sollte. Die Versuche der alten Damen, ihre Knie zu dieser tiesen Verbeugung des ganzen Körpers gelenkig zu machen, waren im allgemeinen sehr uns glücklich und lächerlich, und es gereichte dem Kaiser zum bessonderen Vergnügen, ihr Mißlingen zu beobachten. Dies war einer der Hauptgründe, weshalb er regelmäßig dem Gottesdienst in der Hostapelle beiwohnte, zum mindesten dem Schluß desselben, wo er sicher war, seinen Nebermut zu befriedigen.

Nach dem eben Ungeführten kann man sich leicht denken, daß des Kaisers Gedanken nicht viel auf seinen Sohn und dessen

Erziehung gerichtet waren. Der ältere Panin, welcher der Erzieher des jungen Prinzen war, drückte oft den Wunsch aus, Seine Majestät möchte sich durch seine Unwesenheit bei den Prüfungen von den Fortschritten der Studien seines Sohnes überzeugen, aber der Kaiser entschuldigte sich gewöhnlich mit einem Vorwande, auf den sich freilich nichts erwidern ließ, nämlich, daß er ganz und gar nichts von solchen Dingen verstünde.

## Drittes Kapitel.

Unpopulares Benehmen des Raifers. — hestessen bei Gelegenheit des hriedens mit Preußen. — Peter beleidigt seine frau vor allen Gasten. — Erster Ukt der Verschwörung. — Marschall Razumowski. — Panin und die übrigen Personen unserer Partei.

Mittlerweile setzte der Kaiser sein gewohntes Ceben sort und schien sich darin zu gefallen, das Mißvergnügen seines Volkes zu erregen. Als der Friede mit dem König von Preußen, für den seine Vorliebe sich täglich mehr in irgend einer Narsheit oder lächerlichen Nachahmung aussprach, geschlossen war, kannte sein Entzücken keine Grenzen. Und damit nichts an der Feier dieses herrlichen Ereignisses sehle, gab er ein großes Fest, zu welchem der ganze Adel und die auswärtigen Gesandten gebeten waren. Die Kaiserin nahm ihren gewöhnslichen Platz in der Mitte der Tasel ein und Seine Majestät setzte sich ihr gegenüber, dicht zu dem preußischen Gesandten. Nach Tisch schlug der Kaiser drei Gesundheiten vor, die unter dem Donner der Kanonen von der Festung her getrunken werden sollten. Die erste war: Auf die Gesundheit der kaiserlichen Familie; die zweite: Auf die des Königs von Preußen; die

dritte: Auf die Dauer des glücklich geschlossenen friedens. Als die Kaiserin die Gesundheit der kaiserlichen familie aus= gebracht hatte, Schiefte Peter seinen Generaladintanten Budowitsch zu ihr hinüber und ließ sie fragen, warum sie bei diesem Toast nicht aufgestanden sei. Die Kaiserin antwortete: da die kaiserliche familie nur aus ihrem Gemahl, ihrem Sohn und ihr selbst bestände, hätte sie geglaubt, ihr Aufstehen sei unnötia. Nachdem Gudowitsch die Untwort überbracht, wurde er aufs neue zu ihr geschickt, um ihr zu sagen, sie sei eine Marrin und hatte wissen muffen, daß des Kaisers Oheime, die Berzöge von Holstein, ebenfalls zur kaiserlichen familie gehören. Da Peter aber fürchtete, der Abjutant werde den Ausdruck mildern, schrie er ihn selbst laut über den Tisch, so daß ihn die ganze Gesellschaft hören konnte. Ihre Majestät war verwirrt und überwältigt von der beleidigenden Unschick= lichkeit eines solchen Angriffs und brach in Tränen aus. Bald aber suchte sie sich zu fassen, und um der allgemeinen Bestürzung ein Ende zu machen, wandte sie sich zu meinem Detter, dem Grafen Stroganoff, ihrem diensttuenden Kammerherrn, den sie bat, irgend einen Scherz zu erzählen, um ihre Gedanken von dem Dorgefallenen abzuziehen. Der Graf, ein sehr geist= reicher Mann mit viel Humor, unterdrückte seine eigene Indignation und sprach so unbefangen als möglich über irgend einen Begenstand, der geeignet war, die Kaiserin aufzuheitern. Alber er dachte dabei nicht an seine feinde, die er selbst in der Umgebung des Kaisers hatte, und worunter sogar seine eigene Frau sich befand, die alle nicht verfehlen würden, diesen der Kaiserin geleisteten Dienst als eine Beleidigung Seiner Maje= stät anzusehen. Sobald denn auch das fest vorüber war, erhielt Stroganoff den Befehl, sich auf sein Gut bei Kamennoi Oftroff zu begeben und es nicht früher zu verlaffen, bis ihm die Erlaubnis dazu erteilt werden würde.

Die Zegebenheiten jenes Tages machten großes Aufsehen in ganz Petersburg; und während die Kaiserin ein Gegenstand wachsender Teilnahme und Juneigung für das Volk wurde, und, wie es nicht anders sein konnte, durch den Kontrast an Ansehen wuchs, sank der Kaiser immer tieser in der allgemeinen Achtung.

Seit mein Gemahl nach Konstantinopel abgereift war, scheute ich nichts, um die Prinzipien und Meinungen, welche der Sache, der ich mich gewidmet hatte, dienlich waren, zu verbreiten, anzufeuern und zu befräftigen. Meine nächsten Dertrauten waren einige freunde und Kameraden des fürsten Daschkoff, namens Passif und Bredichin, beides Bauptleute im Regiment Preobraschenski, und der Major Rasloffleff, sowie dessen Bruder, ein Hauptmann vom Regiment Ismailoff. Die zwei letteren sah ich nur selten bis zum Monat Upril, wo ich es für nötig fand, mich der Unsichten der Soldaten zu vergewissern. Um indes jeden Verdacht von mir zu entfernen, setzte ich mein gewohntes Ceben fort, besuchte gelegentlich meine Verwandten und Freunde und war dem Unschein nach so sehr mit für mein Alter und Geschlecht passenden Ideen beschäftigt, daß niemand erraten konnte, wie pollkommen ich in Plane versunken war, bei denen es sich um das Beschick des Kaiserreichs handelte.

Sobald meine Ansichten über die Mittel einer wohlorganissierten Verschwörung einigermaßen abgeschlossen waren, richstete ich mein Augenmerk darauf, einige Personen, deren Anssehen und Einfluß wenigstens unserm Unternehmen eine Art Weihe geben konnte, für unsere Interessen zu gewinnen und womöglich in unsere Pläne zu verwickeln. Da war in erster Linie der Marschall Razumowski, der Befehlshaber der Ismaisloffskischen Garde, ein Offizier, der von seinem ganzen Korpssehr geliebt wurde, und der, obgleich sehr bevorzugt am Hofe,

doch vollkommen imstande war, die Unfähigkeit des Monarchen zum Regieren und die daraus entstehende Befahr zu begreifen. Aber wie sollte er bewogen werden, sich unserm Plane anguschließen - er, der zwar sein Daterland nur so viel liebte, als eine natürliche Untipathie ihm überhaupt erlaubte, irgend etwas auf der Welt zu lieben, der jedoch, unermeklich reich, überhäuft mit allen Ehren, die je Regenten verleihen konnten, in Tragheit versunken, vor jedem Unternehmen von zweifelhaftem oder gefährlichem Ausgang zurückschreckte? Doch wie schwer auch mein Unternehmen sein mochte, ich ließ mich nicht durch Rücksichten auf Schwierigkeiten abschrecken. Eines Tages, als ich wie gewöhnlich einen Besuch beim englischen Gesandten machte, hörte ich, daß die Garden einen Versuch zum Aufstand unternommen hätten, bloß aus Veranlassung des dänischen Kriegs. Ich fragte Mr. Keith, ob sie wohl von einem höheren Offizier dazu angetrieben worden wären, er aber antwortete mir, er glaube es nicht, da es sehr unwahrscheinlich sei, daß die Offiziere gegen einen Krieg etwas einzuwenden hätten, in welchem sie sich doch so leicht auszeichnen könnten. "Jene unvorsichtigen Gerüchte," fügte er hinzu, "werden die Der= anlassung zu einigen militärischen Bestrafungen und Verban= nungen nach Sibirien sein, und dabei wird die Geschichte ihr Bewenden haben."

Ich indes fühlte mich durch jenen Vorfall veranlaßt, mich mit denjenigen Offizieren des Razumowskischen Regiments zu besprechen, die ich schon ins Vertrauen gezogen hatte, nämslich mit den zwei Rassoffless und Herrn Cassunski, die alle drei mit dem Marschall Razumowski sehr befreundet waren. Vesonders Cassunski sollte großen Einfluß auf ihn haben. Obgleich sie mir gerade keine Hoffnung über seine Teilnahme machten, empfahl ich ihnen dennoch, in ihren vertrauten Gesprächen mit dem Marschall bei den Umständen des letzten

Aufstandes zu verweilen und den Gedanken an einen bevorsstehenden Wechsel des Thrones in ihm zu erwecken. Sie sollten erst unbestimmt, nach und nach aber immer positiver von der bestehenden Verschwörung mit ihm sprechen, und wenn der Plan reif sei und der Augenblick der Tat nahe, end lich alle Verstellung abwerfen und unsere Ansichten offen darlegen, so daß er sich dann zu sehr in unser Geheimnis verwickelt sähe, um Angeber zu werden. Um sein Jurückziehen von der Sache zu verhindern, sollten sie ihn daran ersinnern, daß Mitwisser auch Mitschuldiger heiße, und da er die Gesahr einmal teile, so würde es wohl in seinem eigenen ebensowohl als in unserm Interesse liegen, sich, wenn nötig, an die Spitze seines Regiments zu stellen. Das alles wurde genau nach meiner Angabe erfüllt und die List mit dem vollsständigsten Erfolg gekrönt.

Eine andere für unsere Pläne äußerst wichtige Person war Panin, der Erzieher des Großfürsten Paul, der allen Einsstluß besaß, den gewöhnlich eine bedeutende Stellung begleitet. Im frühjahr sah ich ihn oft in meinem Heim, wo er mich so oft besuchte, als es ihm nur seine Hospstlichten gestatteten. Bei solchen Besuchen wagte ich es denn, ihm von der Möglichsteit und den folgen einer Revolution zu sprechen, die uns einen besseren Herrscher geben würde, und versuchte wie zusfällig, seine Meinung über diesen Punkt zu ersahren. Er ging immer mit großem Interesse auf derartige Gegenstände ein und versenkte sich zuweilen in eine von ihm längst gehegte Idee, seinen jungen Zögling auf den Thron zu erheben und eine Regierung in der Art der schwedischen Monarchie einzussühren.

Allerdings konnte ein junger weiblicher Verschwörer nicht leicht und mit einem Male das Vertrauen eines vorsichtigen, berechnenden Politikers, wie Panin war, gewinnen, aber trok

meines Geschlechtes und meiner Jugend (ich war damals achtzehn Jahre alt), hob mich das Unsehen, das ich bei andern genoß, auch in seinen Augen. Fürst Repnin, sein Lieblingsneffe, den ich oft bei der Prinzessin Kurakin traf, kannte mich sehr gut und pflegte mich unserm gemeinschaftlichen Onkel als einen Charakter darzustellen, der auf die strengsten Prinzipien der Tugend gestützt sei; mein Enthusiasmus und die Vaterlandssliebe, von denen ich erfüllt sei, habe nicht den leisesten Gesanken an persönlichen oder Familienvorteil.

Immer näher rückte der günstige Augenblick, und doch gab es noch viel zu tun, um Panin vollkommen in der Schlinge 3u haben. Ich beschloß daher, bei der nächsten Zusammenfunft mit ihm alle Vorsicht wegzuwerfen und ein vollständiges Bekenntnis über die Natur und Verbreitung unserer Derschwörung abzulegen. Sobald sich also die Belegenheit darbot, sprach ich zuerst von einem ernsten Plan, eine Revolution zustande zu bringen. Er hörte aufmerksam zu und legte in seiner Untwort besonderen Machdruck auf die formen, in denen solche Dinge vollbracht würden, sowie auf die Mitwirkung des Senats. Daß die Mitwirkung dieser Behörde von großem Porteil wäre, leugnete ich nicht; konnte man aber ohne große Gefahr den Dersuch machen, ihre Bilfe zu gewinnen? Huch seiner Meinung, daß die Kaiserin nicht selbst auf den Thron, sondern nur als Regentin während der Minderjähriakeit ihres Sohnes eingesetzt werden könnte, pflichtete ich bei und suchte seine Strupel über die weiteren Absichten einer Revolution zu betämpfen. "Cassen Sie nur erst die Tat geschehen sein," sagte ich, "und Sie werden sehen, daß fein Mensch einen andern Grund dafür suchen wird, als die unmittelbare, drückende Not, welche nur durch einen Wechsel der regierenden Gewalt gehoben werden konnte." Darauf nannte ich ihm die hauptfächlichsten Dersonen, die mit mir

zur Herbeiführung dieses Wechsels verbunden waren: die zwei Rassofflesse, Cassunski, Passik, Bredichin, Baskakoff, Hetroff, Kürst Bariatinski und die Orlosse. Er war äußerst bestürzt, als er sah, wie weit ich mich bereits kompromittiert hatte, und noch dazu ohne alle Mitteilung oder vorhergehendes Einverständnis mit der Kaiserin. Ich hingegen rechtsertigte meine Turückhaltung als einen Akt der Vorsicht, da Ihre Majestät nicht Mitwisserin unserer noch unreisen und zweiselhaften Pläne sein konnte, ohne in eine gewisse Verlegenheit zu geraten und sich vielleicht unnötig einer Gesahr auszusetzen. Ehe wir schieden, empfahl ich ihm, Teploss für uns zu gewinnen, der gerade aus der Festung, wohin ihn Peter III. hatte bringen lassen, entlassen worden war.

Unsere Partei wuchs täglich an Jahl, aber es war kein gleichmäßiger fortschritt in der Organisation unserer Pläne. Während dieser Zeit zog ich mich in die Einsamkeit meines Candhauses in der Nähe von Petersburg zurück, anscheinend um die Verbesserungen auf meinem Gute zu überwachen, in Wirklichkeit aber suchte ich meine Gedanken zu ordnen und einen praktischen und haltbaren Aktionsplan zu sinden, der dem Gegenstand und der Natur unserer Verschwörung anges messen wäre.

## Viertes Kapitel.

Umzug des Hofes nach Peterhof. — Ungeduld der Garben. — Der denkewürdige 27. Juni. — Unworhergesehene folgen einer Verhaftung. — Beschlenigung der Katastrophe. — Besuch des jungen Orloff bei der fürstin. — Erfolg des Unternehmens. — Katharina wird zur herrscherin proklamiert. — Ich eise zu ihr. — Die Kaiserin und hüftlin Daschfoff in Uniform. — Auckkern und her Kaiserin nach Peterhof.

Der Umzug des Hofes nach Peterhof und Oranienbaum, welcher ungefähr Unfang des Sommers stattfand, gab mir so viel Muße, als ich nur wünschen konnte. Auf diese Weise von des Kaisers Abendgesellschaften erlöst, war es mir nicht unlieb, in der Stadt zu bleiben. Zu dieser Zeit zeigten sich unter den Barden, die merkten, daß sie plotslich nach Dänemark ein= geschifft werden sollten, bedeutende Symptome der Unzufrieden= heit und Ungeduld. Dazu begannen Berüchte zu girkulieren, daß das Ceben der Kaiserin in Befahr sei, Berüchte, welche dazu dienen sollten, den Augenblick zu beschleunigen, wo man die Dienste der Barden zu hause brauchen werde. Ich beauf= tragte daher einige mitverschworene Offiziere, den Soldaten, die kaum noch zurückgehalten werden konnten, zu sagen, daß ich täglich mit der Kaiserin in Derbindung stehe und mich verbürge, sie den geeigneten Augenblick zur Tat, sobald der= selbe gekommen sei, wissen zu lassen.

Sonst blieb alles in bedenklicher Stille bis zum 27. Juni, ein Tag, der für immer in den Annalen meines Candes denkswürdig bleiben wird, ein Tag, an dem furcht und Hoffnung, Angst und Entzücken abwechselnd die Herzen aller Verschwörer durchzitterte. Was mich betrifft, so gestehe ich ehrlich, daß mir, obgleich ich die erste war, die an die Möglichkeit unseres Unternehmens, an die Entthronung eines zum Herrschen unfähigen Monarchen geglaubt, weder die Geschichten, die ich

gelesen, noch die glühende Einbildungskraft eines achtzehns jährigen Wesens diese Ereignisse so haben malen können, wie sie die Wirklichkeit in wenig Stunden uns vorführte.

Um Nachmittag des 27. Juni war es, als Gregor Orloff fam, um mir die Verhaftung des Bauptmanns Daffif zu melden. Cetterer und Bredichin waren am Abend zuvor mit mir zu= sammen gewesen, um mich vor der Gefahr zu warnen, in die uns die Ungeduld der Soldaten versetzen konnte, die, den Berüchten über die Gefahr der Kaiserin Blauben schenkend, offen über Deter III. murrten und verlangten, gegen die holsteinschen Truppen in Oranienbaum geführt zu werden. Um die Befürchtung dieser beiden Herren, die sehr in Ungst zu sein schienen, zu mildern und um zu zeigen, daß ich persönlich nicht vor der Befahr zurückschreckte, bat ich sie, den Soldaten in meinem Namen zu versichern, daß ich täglich von der Kaiserin Nachricht habe, die in voller Sicherheit in Peterhof lebe. Es sei durchaus nötig, sich ruhig zu verhalten und gehorsam auf die Befehle zu warten, sonst würde der günstige Augenblick zur Tat vielleicht nie kommen. Passif und Bredichin beeilten sich, den Soldaten diese Botschaft zu überbringen, aber in der allgemeinen Verwirrung und dem Tumult kam unser Geheim= nis zu den Ohren Voisikoffs, eines Majors der Preobra= schenskischen Barde, der Passik augenblicklich festnehmen ließ und so die Entdeckung, aber auch die Katastrophe unserer Derschwörung beschleunigte.

Uls Orloff mir die Nachricht von dieser Verhaftung überbrachte, deren Ursache und nähere Umstände er nicht kannte, war gerade Panin bei mir. Sei es infolge seines natürlichen Phlegmas und der Schlafsheit seines Charakters, sei es, weil er wünschte, mir die drohende Gefahr zu verbergen — kurz, er schien das Ereignis in einem weniger ernsten Cicht anzusehen als ich es tat, und sprach mit großer Ruhe darüber,

wie von der natürlichen folge irgend eines militärischen Versgehens. Ich aber sah es im Gegenteil als ein Zeichen an, einen entscheidenden Schritt zu tun, und obgleich ich ihm nicht dieselbe Idee beibringen konnte, so baten wir ihn doch, sofort nach der Kaserne des Regiments zu eilen und die besonderen Umstände von Passiks Verhaftung zu erforschen, um sich zu versichern, ob er als Staatsgefangener behandelt werde, oder nur wegen eines militärischen Vergehens festgenommen worden wäre.

Alls Orloff fort war, bat ich meinen Onkel Panin, mich zu verlassen, unter dem Vorwand, der Auhe bedürftig zu sein. Aber sobald er sich entsernt hatte, nahm ich einen großen Herrenmantel um und ging in dieser Verkleidung zu Fuß nach der Wohnung Rasloffless.

Ich war noch nicht weit gegangen, als ich einen Mann zu Pferde in vollem Galopp auf mich zukommen sah. Ich weiß nicht, weshalb ich auf die Idee kam, daß es einer der Orloffs sein muffe, von denen mir nur Gregor bekannt war. Alber die Ueberzeugung, daß es so sein muffe, war so stark in mir, daß ich den 2Mut hatte, seinem ungestümen Cauf Einhalt zu tun, indem ich ihn beim Namen rief. Der Reiter hielt an, und als er hörte, wer ihn gerufen, sagte er: "Ich war auf dem Wege zu Ihnen, fürstin, um Ihnen zu sagen, daß Passif Staatsgefangener ist, von vier Schildwachen an der Tür und zwei an jedem fenster bewacht. Mein Bruder Gregor ist mit der Machricht zu Panin, und ich habe es eben Rasloffleff mitgeteilt." - "Und ist dieser sehr bestürzt darüber?" -"Einigermaßen," erwiderte er; "aber warum find Sie auf der Strafe, gnädige frau? Erlauben Sie mir, Sie nach Baufe zu begleiten." - "Wir sind hier weniger beobachtet, als wir es in meinem eigenen hause, umgeben von der Dienerschaft, sein würden," antwortete ich. "Aber in diesem Angenblick genügen wenige Worte. Gehen Sie, sagen Sie Rasloffleff,

Tassunski, Tschertkoff und Bredichin, daß sie ohne Verzug zu ihrem Regimente, den Ismailoffskischen Garden, eilen und auf ihrem Posten bleiben sollen, um die Kaiserin am Weichbilde der Stadt zu empfangen. Dann reiten Sie oder einer Ihrer Brüder wie der Blitz nach Peterhof und flehen Sie die Kaiserin in meinem Namen an, augenblicklich eine Postkutsche zu nehmen, die sie bereit sinden wird, und nach dem Stadtviertel der Ismailoffskischen Garden zu sahren, die nur darauf warten, sie als Herrscherin zu proklamieren und in die Hauptstadt im Triumphe einzusühren. Sagen Sie ihr, dieser Schritt sei von solcher Wichtigkeit, daß ich nicht die wenigen Augenblicke verslieren möchte, die ich brauchen würde, um nach Hause zurückzusehren und ihr zu schreiben, sondern daß ich Sie auf der Straße beschworen habe, es ihr zu sagen und ihre Ansusetzusches beschworen habe, es ihr zu sagen und ihre Ansusetzusches beschworen habe, es ihr zu sagen und ihre Ansusetzusches

Was die Postfutsche betrifft, von der ich sprach, so muß ich bemerken, daß ich am Abend vorher nach dem Besuch Passits und Bredichins an Madame Skurin, die frau des Kammerdieners der Kaiserin, schrieb, und sie bat, ihren Wagen mit vier Postpferden nach Peterhof zu schicken. Dort solle man denselben für die Kaiserin in Bereitschaft halten, falls ihre Unwesenheit in Petersburg nötig wäre. Ich wußte wohl, wie schwer, ja unmöglich es sonst gewesen ware, einen Wagen zu bekommen, ohne daß Ismailoff, der kaiserliche Bausinten= dant, etwas davon erfahren hätte - ein Mann, der am wenigsten geneigt war, die flucht der Kaiserin zu begünstigen. Panin, der die Katastrophe einer Thronrevolution noch für ebenso fern als unsicher hielt, lachte über meine Vorsicht als über einen voreiligen Schritt. Aber so wie die Ereignisse famen - wer weiß, ob wir ohne den Wagen zum Sicle ge= langt wären.

Nachdem ich Orloff verlassen hatte, kehrte ich nach Hause

zurück, aber in einer solchen Aufregung, daß ich wenig Weigung verspürte, alles ruhig abzuwarten. Ich hatte mir einen pollständigen Berrenanzug bestellt, der an diesem Abend fertig sein sollte, aber der Schneider hatte ihn noch nicht aeschieft. Dies war eine große Enttäuschung für mich, da das weibliche Kostum mir Zwang und Zurückhaltung auferlegte. Um dem Verdacht oder der Neugier meiner Dienstboten zu entgehen, legte ich mich zu Bett. Aber schon eine Stunde darauf wurde ich durch ein heftiges Dochen an der vorderen Haustür aufgeschreckt. Ich sprang sofort aus dem Bett und eilte in das anstokende Zimmer und befahl, jeden, wer es auch sei, vorzulassen. Ein mir unbekannter junger Mann trat ein, der sich selbst als den jüngsten Orloff vorstellte. Er kam, wie er sagte, um zu fragen, ob es nicht zu früh sei, nach der Kaiserin zu schicken, die durch eine voreilige Abfahrt nach Petersburg nur unnötig aufgeregt würde. Weiter fonnte ich nichts hören. Mein Unwille hatte den höchsten Grad er= reicht, und ich versuchte durchaus nicht, meinen Born guruckzuhalten, den ich in diesem Augenblick gegen alle drei Brüder fühlte, weil sie - wie ich mich sehr unartig ausdrückte gezögert hatten, meine Alexis Orloff gegebenen Befehle aus= zuführen. "Sie haben schon viel kostbare Zeit verloren!" rief ich, "und was Ihre Ungst betrifft, die Kaiserin zu erschrecken, so lassen Sie sie lieber ohnmächtig hierher bringen, anstatt sie der Gefahr auszusetzen, ihr Ceben in einem Gefängnis zu fristen oder es mit uns auf dem Blutgerüst zu endigen. Sagen Sie daher Ihrem Bruder, er solle eiligst nach Peterhof reiten und die Raiserin, ohne einen Angenblief zu verlieren, nach Petersburg bringen, che Peter III. 27achricht erhält, vor ihr ankommt und einen Plan vereitelt, den der himmel selbst zur Rettung unseres Vaterlandes und der Kaiserin darbietet."

Er schien von meinem Ernst ergriffen und verließ mich

mit der Versicherung, daß sein Bruder sogleich meine Befehle vollziehen solle.

Machdem er fort war, verfiel ich in düstere Betrachtungen. Einmal in diese Gedanken versunken, stiegen mir kaum andere Bilder als solche der fürchterlichsten Urt auf. Ich sehnte mich, der Kaiserin entgegenzugehen, aber die erwähnte Enttäuschung mit den Männerkleidern war ein boser Zauber, der mich an die Einsamkeit und Untätigkeit meines Zimmers bannte. Das geringste Beräusch erschreckte mich, und ich stellte mir Katha= ring, das Beal meiner Seele, blak, entstellt, sterbend als das Opfer unserer Unvorsichtigkeit vor. Diese furchtbare Nacht, die mir als ein ganzes Ceben voller Leiden erschien, ging endlich vorüber, und wie soll ich das Entzücken beschreiben, mit welchem ich den creignisvollen Morgen begrüßte, als mir die Nachricht gebracht wurde, die Kaiserin sei in die Hauptstadt eingeführt und von der Ismailoffskischen Barde als Herrscherin proklamiert worden; sie geleiteten sie jett zur Kasanerkirche, be= gleitet von dem übrigen Militär und den Bürgern — alle begierig, den Eid der Treue zu leisten.

Es war sechs Uhr morgens. Ich befahl meinem Kammers mädchen, mir ein Galakleid zu bringen, und suhr nach dem Winterpalast, wo, wie ich vernutete, Ihre Majestät wohnen würde. Aber es ist schwer zu beschreiben, wie ich daselbst ans kam. Das ganze Schloß war so umringt und jeder Eingang derartig mit Soldaten versperrt, die aus allen Teilen der Stadt herbeigeströmt waren, um sich mit den Garden zu verseinigen, daß ich aus meinem Wagen steigen und meinen Weg zu zusch das Gedränge suchen mußte. Aber bald ward ich von den Offizieren und Garden erkannt; ich sühlte mich plötzlich ausgehoben und rasch über die Köpfe der Menschen vor mir hinweggetragen, die mich mit lebhaften Ausen der Zusstimmung als ihre Freundin begrüßten und mit tausend Segenss

Katharina II.

wünschen überhäuften. Als ich endlich glücklich in einem Dorzimmer niedergesetzt ward, mein Kopf schwindelnd, mein Haar zerzaust, mein Kleid zerrissen und mein ganzer Anzug in Unsordnung — Zeugen meines triumphierenden Einzugs in den Palast — eilte ich zur Kaiserin. Bald lagen wir uns in den Armen. — "Der himmel sei gelobt!" war alles, was wir in den ersten Augenblicken hervorbringen konnten.

Darauf beschrieb sie mir ihre flucht von Peterhof und ihre Befürchtungen und Hoffnungen während diefer Krifis. Ich hörte ihr mit flopfendem Bergen zu und erzählte dann meinerseits von den anastvollen Stunden, die ich verlebt, die noch schmerzlicher geworden wären durch die Ummöglichkeit, ihr entgegen zu gehen, mit ihr die Entscheidung ihres Schickfals und des guten oder schlechten Coses des Reiches zu erleben. Wir umarmten uns wieder aufs herzlichste. Als ich nachher bemerkte, daß Ihre Majestät das Band des St. Katharinenordens trug und noch nicht das des St. Undreas, des höchsten Ordens im Staat, den keine frau erhalten konnte, deffen Broßmeisterin sie aber jett als regierende Berrscherin geworden war, lief ich schnell zu Panin, um dessen blaues Band zu holen, das ich ihr über die Schulter warf. Darauf nahm ich auf Wunsch Ihrer Majestät ihren Katharinenorden an und steckte ibn in die Casche.

Tach einer kurzen Mahlzeit schlug die Kaiserin vor, an der Spitze der Truppen nach Peterhof zu ziehen. Sie wünschte, daß ich sie begleitete. Da sie es vorzog, in der Uniform der Garden zu erscheinen, lieh sie sich eine solche vom Hauptmann Talitschin, während ich, ihrem Zeispiele folgend, mir eine vom Teutnant Puschkin verschaffte. Die beiden jungen Offiziere waren ungefähr von unserer Größe. Tebenbei bemerkt war es die alte nationale Uniform der Preobraschenskischen Garden, wie sie sie seit Peter I. stets getragen hatten, bis sie von der

preußischen, die Peter III. einführte, verdrängt wurde. Ein bemerkenswerter Umstand ist auch, daß unmittelbar nach dem Einzuge der Kaiserin in die Stadt die Garden wie auf Komsmando ihr fremdes Kostüm ablegten und alle bis auf den letzten Mann in der alten Uniform ihres Candes dastanden.

Alls die Kaiserin sich zurückzog, um sich zu dem Marsch nach Peterhof vorzubereiten, eilte ich nach Hause, die nötigen Abänderungen in meiner Kleidung zu treffen. Ins Schloß zurückgefehrt, sand ich Ihre Majestät über die zu erlassenden Maniseste Rat haltend. Sie war von den Senatoren, die in Petersburg anwesend waren, umgeben. Auch Teploss war zugegen, den man gerusen hatte, damit er als Sekretär behilfslich sein sollte.

Da die Nachricht von der flucht der Kaiserin von Peterhof und den darauf folgenden Ereignissen in der Stadt mittler= weilen in Oranienbaum eingetroffen sein mußte, fiel mir ein, es ware wohl möglich, daß Deter III. vor Detersburg erscheine, um der Empörung der Truppen Einhalt zu tun. Dem Impulse des Augenblicks folgend, beschloß ich, der Kaiferin meine Gedanken mitzuteilen. Die beiden Offiziere, die an der Tür des Saales, mo der Rat versammelt war, Wache hielten, öffneten mir - vielleicht aus Ueberraschung, weil ich mich schnell und ohne Zögern näherte, vielleicht aber auch, weil sie glaubten, ich besäße eine besondere Erlaubnis, ohne die sie niemand einlassen durften - sofort die Tür und ließen mich eintreten. Sogleich eilte ich zu Ihrer Majestät und flüsterte ihr den Grund meines Kommens zu. Ich bat sie dringend, die Unkunft Deters III. zu verhüten. Teploff wurde beauftragt, einen Ukas aufzusetzen und Abschriften davon nebst weiteren Befehlen an zwei verschiedene Truppenabteilungen zu schicken, welche die beiden Eingänge der Stadt von der Wasserseite, die unbeschützt war, besetzen sollten.

Sobald die Sitzung beendet und die für die Sicherheit der Hauptstadt nötigen Befehle gegeben waren, bestiegen wir unsere Pferde und ließen auf unserm Wege nach Peterhof zwölfstausend Mann Revue passieren, die Freiwilligen ungerechnet, deren Zahl sich von Minute zu Minute vermehrte.

In Krasnoi Kabak, zehn Werst von Petersburg, hielten wir einige Stunden an, um den Truppen, die zwölf Stunden ununterbrochen auf den Beinen gewesen waren, ein wenig Ruhe zu gönnen. Auch wir selbst bedurften der Aube. Ich hatte während der letzten zwei Wochen faum einen Augenblick die Augen geschlossen. Als wir unser ärmliches Quartier betraten, schlug Ihre Majestät vor, uns in unsern Kleidern auf das cinziae schmale Bett niederzulegen, das trot allen daran haftenden Schmutzes meinen müden Gliedern ein zu großer Segen schien, um es zu verschmähen. Kaum aber hatten wir uns auf dem Bett ausgestreckt, über welches ich noch vorsorglich einen vom Obersten Karr geliehenen Mantel gebreitet, als ich hinter unsern Köpfen eine fleine Tapetentur gewahrte. Da ich nicht wußte, wohin sie führte, ging ich hinaus, um zu untersuchen, ob alles sicher sei. Als ich gefunden hatte, daß diese Tür durch einen dunklen, engen Bang auf den äußersten Bof führte, stellte ich zwei Schildwachen davor, mit dem Befehl, nicht vom flecke zu weichen. Machdem dies geschehen, kehrte ich zur Kaiserin zurück, die damit beschäftigt war, einige Papiere durchzulesen. Da wir indes nicht schlafen konnten, las sie mir die Abschriften der Manifeste vor, die sie veröffentlichen wollte. Wir hatten also genügend Muße, zu beratschlagen, was noch zu tun übrig bliebe, und waren voll froher Vorgefühle, die jetzt an die Stelle der furcht vor Befahr getreten waren.

### fünftes Kapitel.

Derhalten des Kaisers. — Er dankt ab. — Herr Betskoi. — Tragisches Ende Peters. — Die Gefühle Katharinas und ihre Unschuld am Tode ihres Gemahls.

Inzwischen konnte sich Peter III., der sich weigerte, dem Rat des Generals Münnich zu folgen, zu nichts entschließen. Er suhr zwischen Peterhof und Oranienbaum hin und her, bis er endlich einsah, daß dabei nichts gewonnen werde. Er folgte also dem Rate seiner Vertrauten und begab sich nach Kronstadt, um sich der flotte zu versichern. Aber auch die Kaiserin hatte die Wichtigkeit der Seemacht nicht übersehen. Admiral Talitschin war beauftragt, sie in ihrem Namen zu bes sehligen. Als dieser, der Kronstadt besetzt hielt, den Kaiser sich dem User nähern sah, verweigerte er ihm die Candung, und der unglückliche Peter war genötigt, nach Oranienbaum zurückzusehren. Darauf sandte er den General Ismailoss mit den demütigsten Eröffnungen und einem Anerbieten seiner Abdankung zur Kaiserin.

Der Bote dieser Vorschläge traf uns auf dem Wege nach Peterhof. Wie verschieden war doch seine Sprache und sein Benehmen gegen das Verhalten meines Onkels, des Großskanzlers Woronzow, der sich der Kaiserin gerade vorgestellt hatte, ehe wir die Stadt verließen! Er kam nur, um Katharina Gegenvorstellungen zu machen. Als er sah, daß seine Einswände keine Wirkung hatten, zog er sich zurück, indem er sich weigerte, den Treneid zu leisten. — "Seien Sie versichert, Madame," sagte er mit ruhiger Würde, "daß ich Ihrer Resgierung niemals zu schaden suchen werde, weder durch Wort noch Tat, und, um Ihnen zu beweisen, wie aufrichtig dies gemeint ist, schlage ich Ihnen vor, einem Ihrer treuesten Offis

ziere die Bewachung meines Hauses anzuvertrauen; aber nie werde ich den Eid brechen, den ich dem Kaiser geschworen habe, so lange dieser lebt."

Ihre Majestät sandte Ismailoff zu Peter III. wieder zurück mit der Weisung, ihn zu bewegen, sich selbst in ihre Hände zu geben, um die unberechenbaren kolgen, die aus einem entgegengesehten Verhalten entstehen könnten, zu vermeiden. Sie fügte das seierliche Versprechen hinzu, alles tun zu wollen, um ihm das Ceben in irgend einer Residenz, die er sich selbst in gewisser Entsernung von Petersburg aussuchen möge, so angenehm wie möglich zu machen.

Als wir uns dem Dreidinigkeitskloster näherten, kam der Dizekanzler fürst Galikin mit einem Briefe des Kaisers uns entgegen, und die Massen, die uns umringten, vermehrten sich von Minute zu Minute durch Tuzüge von seiten der Gegner.

Bald nach unserer Ankunst in Peterhof meldete man uns, daß Peter, begleitet von den Generalen Ismailoff und Gudoswitsch, im Schlosse angelangt sei und sich ergeben habe. Sast von niemand gesehen, wurde er in ein entserntes Gemach gestührt, wo das Diner bereitet war. Da er das Schloß Ropscha, wo er als Großfürst gelebt hatte, zu seiner zukünstigen Residenz erwählte, brachte man ihn sogleich dahin. Alexis Orloss, Kapitän Passik, kürst Theodor Bariatinski und der Leutnant Baskakoss, denen die Kaiserin die Sorge für die Sicherheit seiner Person anvertraut hatte, begleiteten den Kaiser.

Ich selbst sah ihn bei der Katastrophe nicht, obgleich ich Gelegenheit dazu gehabt hätte. Die meisten aber, die ihn sahen, versicherten, daß er wenig von diesem Wechsel des Glückes ergriffen schien. Ehe er Peterhof verließ, schrieb er zwei oder drei kurze Briefe an die Kaiserin. In einem, den ich zu Gesicht bekam, erklärte er förmlich seine Abdankung, und nachdem er mehrere Personen genannt hatte, deren Be-

gleitung er wünschte, sprach er davon, wie seine Tafel versforgt werden solle, wobei er nicht vergaß, sich gehörige Dorsräte an Burgunder, Pfeisen und Tabak auszubitten.

Alber genng von diesem unglücklichen Prinzen, den die Natur für die niedrigsten Stufen des Cebens gebildet hatte, und den das Schicksal unglücklicherweise auf einen Thron erhob. Obgleich nicht gerade lasterhaft, hätten doch seine Schwächen, sein Mangel an Erziehung und seine angeborene Neigung zu allem Gemeinen und Niedrigen, wenn er weiter regiert hätte, in ihren folgen für sein Volk nicht weniger verderblich sein können, als entschiedene Caster.

Um folgenden Tage nach der Proflamation Katharinas erhielt Panin den Grafentitel mit einer Pension von 5000 Aubel; Pring Wolkonski und Graf Razumowski erhielten die= selbe Pension, die übrigen Derschwörer erster Klasse ein jeder 600 Bauern und 2000 Rubel Pension, oder, anstatt der Bauern, 24 000 Rubel. Zu meinem größten Erstaunen fand ich auch meinen Mamen mit auf der Liste. Ich war fest entschlossen, von der Gabe keinen Gebrauch zu machen, doch diese Uneigen= nütigkeit brachte mir die Dorwürfe aller derer ein, die bei der Thronumwälzung beteiligt gewesen waren. Endlich, um dem allgemeinen Geschwätz ein Ende zu machen und die Kaiserin nicht zu beleidigen, willigte ich in einen Vergleich. Ich besaf ein Verzeichnis der Schulden meines Gemabls, die sich beinahe auf 24 000 Rubel beliefen, und stellte daher seinen Gläubigern eine Vollmacht aus, diese Summe aus dem Kabi= nett Ihrer Majestät zu entheben.

Um vierten Tag nach der Revolution verlangte Herr Betskoi eine Audienz, die ihm auch gewährt ward. Zufällig war ich mit Ihrer Majestät ganz allein im Jimmer, als er eintrat. Er warf sich zu unserm großen Erstaunen auf die Knie und beschwor die Kaiserin, doch zu gestehen, wessen

Einfluß sie ihre Thronbesteigung verdanke. — "Dem alls mächtigen Gott," erwiderte sie, "und der Wahl meiner Unterstanen." — "Dann," rief er verzweiselt aus, "darf ich auch nicht länger dieses Schrenzeichen tragen," und dabei wollte er sich das Band des St. Alexanderordens abreißen. Aber die Kaisserin hielt ihn davon ab und fragte, was er denn eigentlich meine.

"Ich bin der unglücklichste Mensch auf der Welt," sagte er, "wenn Eure Majestät nicht in mir die einzige Person anerkennt, der Sie Ihre Krone verdanken. Habe ich nicht die Garden dazu angereizt? Habe ich nicht Geld unters Volk verteilt?"

Wir glaubten beide, er sei verrückt geworden, und fingen schon an, uns über seinen Zustand zu beunruhigen, als die Kaiserin mit ihrer gewöhnlichen Gewandtheit ein Mittel ersann, um uns seiner auf kluge Weise zu entledigen, zugleich aber auch seine Eitelkeit aufs höchste zu befriedigen. — "Ich erkenne," unterbrach sie ihn im vollen Ernst, "die ganze Uussedehnung meiner Verpflichtungen; und da ich Ihren Bemühsungen meine Krone verdanke, wem anders, als Ihnen, sollte ich die Sorge für die Verfertigung derjenigen anvertrauen, die ich zu meiner Krönung tragen werde? Ihnen also vertraue ich diesen Gegenstand und stelle alse Juweliere meines Reichs unter Ihre Oberaufsicht."

Betskoi erhob sich überaus entzückt und eilte nach tausend Danksagungen hinaus, wahrscheinlich um sofort die Nachricht zu verbreiten, daß er eine seines Verdienstes würdige Belohnung erhalten habe. Es ist wohl unnötig, hinzuzusügen, wie herzlich wir über diesen Vorsall lachten, der ebenso charakteristisch für die Gewandtheit und Klugheit der Kaiserin war, als für Betskois Einfältigkeit. —

Aber inmitten der Betrachtungen, welche diese interessanten

Begebenheiten anregten, wurden meine Gedanken plötslich von einer furchtbaren Gewißheit in Anspruch genommen, die mich mit Bestürzung und Schrecken erfüllte: das tragische Ende Peters III. Ich war so empört über diese Nachricht, so wütend über einen solchen Ausgang dieser glorreichen Revolution, daß ich, obwohl ich den Gedanken einer Aitischuld der Kaiserin an diesem Verbrechen, das Alexis Orloss begangen, weit von mir wies, mich doch nicht entschließen konnte, den Palast früher zu betreten, als den folgenden Tag. Ich sand die Kaiserin mit sehr verstörter Miene, ossenden Tag. Ich sand die Kaiserin mit sehr verstörter Miene, ossenden Worten: "Mein Abscheu bei diesem Tode ist unaussprechlich; es ist ein Schlag, der mich zu Boden wirft." — "Es ist ein zu rascher Tod für Ihren und meinen Ruhm, Madame," erwiderte ich.

Der Gedanke an dieses Verbrechen kam mir nicht aus dem Sinn, und ich war unvorsichtig genug, im Cause des Abends im Vorzimmer vor vielen Ceuten zu sagen, ich hoffte, Allegis Orloff würde jett mehr als je fühlen, daß wir nicht geschaffen wären, dieselbe Cuft zu atmen, und ich sei stolz genug, zu glauben, er werde mich in Zukunft nicht einmal mehr als Bekannte anreden. Von diesem Tage an wurden alle Orloffsmeine unversöhnlichen seinde. Aber ich muß Alegis die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er trotz seiner angeborenen Unverschämtheit zwanzig Jahre hindurch niemals mehr ein Wort an mich zu richten wagte.

Wer aber boshaft genug sein kann, die Kaiserin der Teilsnahme oder auch nur der Mitwisserschaft an der Ermordung ihres Gemahls zu beschuldigen, wird einen absoluten Beweis von der Ungerechtigkeit dieses Verdachtes in einem Briefe sinden, der noch existiert. Er ist von Alexis Orloss hand wenige Augenblicke nach der Vollstreckung der gräßlichen Tat an sie geschrieben. Der unzusammenhängende Stil zeigt trot

seiner Trunkenheit das Entsetzen und die Wildheit seiner Befürchtungen, während er für die Tat in den demütigsten Ausdrücken um Verzeihung fleht.

Dieser wichtige Brief wurde von Katharina II. mit großer Sorgfalt unter andern wichtigen Papieren in einem Koffer aufbewahrt, den fürst Vosborodka nach ihrem Tode auf Pauls Beschl untersuchen mußte, um die Papiere, die er enthielt, in seiner Gegenwart zu lesen. Als er die Cektüre des Briefes Alexis Orloss beendet hatte, machte der Kaiser Paul das Zeichen des Kreuzes und rief: "Gott sei gelobt! die wenigen Zweifel, die ich in dieser Beziehung noch über meine Mutter hatte, sind gelöst." —



## Unhang.

## Brief Katharinas II. an Poniatowski.

Peter III. hatte den wenigen Geist, den er besaß völlig verloren. Er stieß alles um, wollte die Garden abschaffen und war im Begriff, sie zu diesem Zweck aufs Cand zu führen, denn er rechnete darauf, sie durch holsteinsche Truppen zu ersehen, die in der Stadt bleiben sollten. Er wollte die Religion weche seln, sich mit Elisabeth Woronzow verheiraten, mich aber vers

stoßen und einkerkern.

Im Tage, an dem man den frieden mit dem Könige von Preußen feierte, hatte er, nachdem er mich öffentlich bei Tafel beleidigt, befohlen, mich abends verhaften zu lassen. Aber mein Onkel, der Prinz Georg, ließ diesen Besehl widerrusen. Erst von jenem Tage an lieh ich den Vorschlägen, die man mir seit dem Tode der Kaiserin Elisabeth täglich machte, ein Ohr. Man beabsichtigte, ihn (Peter III.) in seinem Simmer gefangen zu nehmen und, wie einst die fürstin Inna und ihre Kinder, einzusperren. Wir begaben uns nach Oranienbaum, wohin uns eine große Unzahl Gardekapitäne folgte.

Der Ausgang der Verschwörung lag in den Händen der drei Brüder Orloff. Osten erinnert sich noch, daß der ältere mir überall hin folgte und tausend Torheiten für mich beging. Seine Leidenschaft für mich war bekannt und er selbst tat alles, um sie an die Oeffentlichkeit zu bringen. Es sind außerordentlich entschlossene Männer, die Orloffs, und bei den gemeinen Soldaten sehr beliebt, da sie in den Garden gedient haben. Ich bin ihnen zum größten Dank verpflichtet und ganz Petersburg ist

Zeuge davon.

Die Garden waren auf alles vorbereitet, und schließlich wußten mehr als dreißig Offiziere und 10 000 Mann um das

Geheimnis. Unter diesen zeigte sich drei Wochen lang nicht ein einziger Verräter. Es waren drei vollkommen getrennte Parteien, deren Unführer zur Ausführung vereinigt wurden. Das Hauptgeheimnis aber lag in den Händen der drei Brüder

(Orloff).

Panin wünschte, daß es (die Abdankung Peters) zugunsten meines Sohnes geschehe, aber sie wollten es nicht zugeben. Während ich in Peterhof war, lebte und zechte Peter III. in Oranienbaum. Man war übereingekommen, daß man im kalle eines Verrats seine Rücktehr von dort nicht abwarten wollte, sondern die Garden versammelte und mich proklamierte. Ihr

Eifer für mich tat, was der Verrat bewirft hätte.

Um 27. perbreitete sich das Berücht, ich sei verhaftet worden. Die Soldaten emporten sich, aber einer unserer Offiziere beruhigte sie. Da fam ein Soldat zum Kapitan Passik, einem der Parteianführer, und sagte ihm, ich sei gang sicher verloren. Doch der Offizier versicherte ihn, er habe Nachrichten von mir. Mun ging derselbe Soldat, der für mich fürchtete, zu einem andern Offizier, der nicht mit im Geheimnis war. zu hören, daß ein Offizier diesen Mann hatte geben lassen, ohne ihn zu verhaften, begab er sich zum Major. Dieser ließ Passik arretieren und schickte einen Rapport noch während der Nacht nach Oranienbaum. Sofort war das ganze Regiment in Bewegung und der Schrecken verbreitete sich unter unsern Mitverschworenen. Zuerst beschlossen sie, den zweiten der Gebrüder Orloff zu mir zu schicken, um mich nach der Stadt zu bringen. während die beiden andern überall die Madricht von meiner Unfunft verbreiten sollten. Auch der Hetmann Wolkonsti und Danin waren mit ins Vertrauen aezoaen.

Ich befand mich fast ganz allein mit meinen Kammerfrauen in Peterhof, scheinbar von der Welt vergessen. Aber es waren bange Tage für mich, da ich regelmäßig von allem unterrichtet wurde, was man für oder gegen mich anzettelte. Um 28. um sechs Uhr morgens trat plötslich Alleris Orloss in mein Jimmer, weckte mich und sagte gelassen: "Es ist Zeit, daß Sie ausstehen; alles ist zu Ihrer Proflamation bereit." Als ich darauf nach verschiedenen Einzelheiten fragte, antwortete er: "Passit ist verhaftet." Tun zögerte ich nicht mehr. So schnell wie möglich kleidete ich mich an, ohne große Toilette zu machen, und stieg in sen Wagen, der Orloss hergebracht hatte. In dem Wagenschlag stand, als Diener verkleidet, ein anderer Offizier, während ein dritter mir einige Werst binter Deterbos entaceans

fam. Fünf Werst vor Petersburg begegnete ich dem ältesten Orloff mit dem fürsten Variatinski, dem jüngeren. Dieser trat mir seinen Platz in der Sänste ab, denn meine Pserde waren erschöpft. So kamen wir in die Kasernen des Ismailosssssschen Regiments. Hier waren nur 12 Mann und ein Cambour answesend, der sich beeilte Alarm zu schlagen. Tun kamen die übrigen Soldaten herbei, küsten mir die küße, die Hände, mein Kleid und nannten mich ihren Retter. Zwei von ihnen schleppten einen Popen mit dem Kruzissig herbei, und alle leisteten den Eid. Als dies geschehen, hob man mich wieder in einen Wagen. Der Pope mit dem Kreuz schritt voran. Wir suhren zum Simeonowskischen Regiment, das uns mit Vivatrusen entsgegenkam.

Darauf begaben wir uns nach der Kasanerkirche, wo ich ausstieg. Das Regiment Preobraschenskt kam ebenfalls herbei und rief: "Divat!" — "Wir bitten um Verzeihung," sagten die Soldaten dieses Regiments, "daß wir die letzten sind, aber unsere Offiziere haben uns zurückgehalten. Um indes unsern Eifer für Sie zu beweisen, haben wir vier verhaftet, denn wir wollen dasselbe, was unsere Kameraden der andern Regimenter wollen." Dann langte die Garde zu Pferd an. Diese besand sich in einem Freudentaumel, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Sie schrien und weinten vor Freude über die Befreiung des Daterlandes. Die Garde war vollzählig mit

ihren Offizieren an der Spike.

Da ich wußte, daß mein Onkel, der Prinz Georg, dem Peter III. dieses Regiment geschenkt hatte, von demselben schwecklich gehaßt wurde, schiekte ich einen Gardisten zu Luß zu ihm, um ihn zu bitten, in seinem Kause zu bleiben, aus zurcht, es könnte ihm etwas passieren. Aber schon hatte sein Regiment eine Abteilung abgeschiekt, um ihn zu verhaften. Man pluns

derte sein Haus und mißhandelte ihn.

Ich begab mich ins neue Winterpalais, wo die Synode und der Senat versammelt waren. In Eile entwarf man das Manisfest und den Eid. Dann ging ich hinunter und schritt die Reihen der Soldaten ab, von denen mehr als 14000 — Garden und Candregimenter — versammelt waren. Sowie man meiner anssichtig wurde, ertönten Freudenruse, die das zahlreich herbeisgelausene Volk wiederholte. Danach begab ich mich in den alten Winterpalast, um die nötigen Mahnahmen zu treffen. Hier beratschlagten und beschlossen wir, daß ich an der Spitze der Truppen nach Peterhof ziehen sollte, wo Peter III. dinierte.

Auf dem ganzen Wege hatte man Posten aufgestellt, und jeden

Augenblick schickte man mir Nachrichten.

Ich sandte den Admiral Talitschin nach Kronstadt. Da kam der Kanzler Woronzow, um mich wegen meines Weggangs aus Peterhof zu schelten. Meine Antwort war, man solle ihn in die Kirche führen, um mir ebenfalls den Eid zu leisten. Darauf kamen der Fürst Trubethoi und der Graf Alexander Schuwaloff, gleichfalls aus Peterhof, um sich der Regimenter zu versichern und mich zu ermorden. Aber auch sie leisteten, ohne daß man Gewalt brauchen mußte, den Eid.

Nachdem unsere Kuriere abgesertigt und alle Vorsichtsmaßregeln getroffen waren, zog ich gegen 10 Uhr abends die Unisorm der Garden an, und man proklamierte mich mit unbeschreiblichem Enthusiasmus zum Obersten. Ich bestieg ein Pferd und ließ nur wenige Soldaten von jedem Regiment zum Schutze für meinen Sohn zurück, der in Petersburg blieb.

So zog ich an der Spitze der Truppen nach Deterhof. Wir marschierten die ganze Macht. Um kleinen Kloster angelangt, brachte mir der Vizekanzler Galitin einen sehr ergebenen Brief Peters III. Aber ich vergaß zu erwähnen, daß, als ich die Stadt verließ, drei von Deterhof abgeschickte Soldaten, die im Volke ein Manifest verbreiten sollten, mir dieses gaben und sagten: "Da sieh, womit uns Peter III. beauftragt hat; wir geben es Dir und sind sehr froh, die Belegenheit zu haben, uns unsern Brüdern anzuschließen." Mach diesem ersten Briefe Deters III. fam ein zweiter an, den der General Michael Ismailoff brachte. Ismailoff warf sich mir zu füßen und sagte: "Halten Sie mich für einen Ehrenmann?" — "Ja," antwortete ich. — "Gut," saate er, ..es ist ein Glück, mit vernünftigen Menschen zusammenzusein. Der Kaiser will verzichten! Ich werde ihn nach seiner Albdankung frei zu Ihnen führen und dadurch mein Vaterland vor dem Bürgerfriege bewahren." - Ich beauftragte ihn ohne Mühe mit diesem Besehl, und er ging, ihn auszuführen.

Peter III. verzichtete in Oranienbaum in voller freiheit, umgeben von 1500 Holfteinern, auf die Krone und kam mit Elisabeth Woronzow, Gudowit und Michael Ismailoff nach Peterhof, wo ich ihm zum Schutze seiner Person füns Offiziere und einige Soldaten gab. Es war am 29. Juni, am Peterstage mittags. Während man für alle das Mittagsmahl bereitete, bildeten sich die Soldaten mit einem Male ein, der keldmarschall Trubetsei habe Peter III. hergebracht und versuchte nun zwischen uns beiden frieden zu stiften. Sie bielten alle, die

ihren Weg freuzten, an, unter andern auch den Hetmann, die Orloffs und viele andere, damit sie mir sagen sollten, schon drei Stunden wären vergangen, seit sie mich nicht gesehen; sie stürben vor Ungst, daß der alte Schurke Trubetkoi mich hintersgehe, indem er einen Scheinfrieden zwischen meinem Gemahl und mir herbeiführe. Dann wären ich und sie alle verloren.

— "Alber," fügten sie hinzu, "wir zerreißen ihn in Stücke!" das

waren ihre eigenen Uusorücke.

Ich ging daber zu Trubetstoi, um ihm zu sagen: "Ich bitte Sie, nehmen Sie einen Wagen, während ich zu fuß die Truppen mustere," worauf ich ihm erzählte, was sich zugetragen. Er beaab sich in aroker Unast nach der Stadt, mährend ich mit einstimmigen Beifallsrufen empfangen wurde. 27un schiefte ich den Erkaiser in Zegleitung von vier Offizieren und einer Abteilung gemäßigter, vernünftiger Ceute unter dem Kommando Alleris Orloffs nach einem siebenundzwanzig Werst von Deterhof entfernt gelegenen, aber sehr angenehmen Ort, Ropscha genannt, während man für ibn in Schlüffelburg bequeme und anständige Zimmer bereitete. hier hatte er Zeit, seine Pferde gum Wechseln vorauszuschicken. Aber Gott verfügte anders: Die gurcht hatte bei ihm einen Durchfall bewirft, der drei Tage anhielt; erst am vierten ließ die Kolik nach. In diesem Cage trank er ungeheuer viel. denn er hatte alles was er wollte, nur keine freiheit. Uebrigens hatte er mich um seine Maitresse, seinen Hund, seinen Moger und seine Dioline gebeten. Da ich aber eine Dermebrung der so schon gärenden Stimmung im Dolke befürchtete, schickte ich ihm nur die drei letztgenannten Gegen= stände. Die Kolik ergriff ihn von neuem und stieg ihm ins Gehirn. Dieser Zustand währte zwei Tage, worauf aroke Schwäche folgte. Trotz der sofortigen ärztlichen hilfe gab er alsbald den Geist auf, nachdem er nach einem evangelischen Beistlichen verlangt hatte.

Ich befürchtete, die Offiziere hätten ihn vergiftet, so sehr haßte man ihn, und ließ ihn daher öffnen. Aber man fand nicht die geringste Spur von Gift in seinem Körper. Er hatte einen sehr gefunden Magen, allein eine Entzündung in den Därmen. Ein Schlag hatte seinem Leben ein Ende gemacht.

Sein Herz war winzig klein und gebrochen. —

Rach seiner Abreise von Peterhof riet man mir, gerades wegs nach Petersburg zu gehen. Da ich indes voraussah, daß sich die Truppen dagegen widersehen würden, ließ ich das Gerückt von meiner Rücksehr nach der Stadt unter dem Vor-

wande verbreiten, ich wolle wissen, um welche Zeit sie bereit wären, sich auf den Weg zu machen. Und sie setzten nach einem dreitägigen ermüdenden Marsch die zehnte Stunde am Abend sest, "das heißt," fügten sie hinzu, "nur wenn sie mit uns kommt."

So reiste ich also mit ihnen ab, aber auf der Hälfte des Wegs ruhte ich ein wenig im Candhause Kurakins aus, wo ich mich völlig angekleidet aufs Bett wark. Ich schlief bis einhalb drei Uhr morgens, worauf es weiter nach Katharinenshof ging. Don neuem bestieg ich mein Prerd; ein Husarensregiment marschierte vor mir, dann folgte meine Eskorte, die Garde zu Pserd. Unmittelbar hinter mir kam mein ganzer Hof, die Garden, der Anciennität nach und drei Candregimenter. Unter großer Begeisterung hielt ich meinen Einzug in die Stadt und den Sommerpalast, wo mich der Hof, die Synode, mein Sohn und alle, die mir nahe standen, erwarteten. Ich ging zur Messe. Dann sang man das Te Deum und beglückswünssche mich, die ich seit kreitag früh sechs Uhr kaum getrunken, gegessen noch geschlasen hatte. Ich war daher sehr froh, mich am Sonntag abend niederlegen zu können.

Doch kaum war ich gegen Mitternacht eingeschlafen, als der Kapitän Passif in mein Jimmer trat und mich weckte: "Unsere Ceute sind entsetzlich betrunken," sagte er, "ein betrunkener Husar ist durch die Reihen gegangen und hat geschrien: "Ju den Waffen! 3000 Preußen kommen und wollen uns unsere Mutter entsühren!" Darauf haben alle zu den Waffen gegriffen und sind nun hier, um sich Ihres Wohlbesindens zu versichern. Sie sagen, sie hätten Sie seit drei Stunden nicht gesehen, würden aber ruhig nach hause zurückstehen, wenn sie Sie in guter Gesundheit wüßten; die Soldaten

gehorden weder ihren Offizieren noch Orloff."

So mußte ich denn abermals aufstehen. Um aber nicht meine Leibgarde in Schrecken zu jagen, ging ich zuerst zu dieser und teilte ihr den Grund meines Ausganges zu so später Stunde mit. Darauf setzte ich mich in Vegleitung zweier Offiziere in meinen Wagen und begab mich zu den Truppen, um ihnen zu sagen, daß ich mich vollkommen wohl besände; sie sollten sich mur schlasen legen und auch mir ein wenig Unde gönnen, denn ich hätte drei Rächte nicht geschlasen. Und wünschte ich, daß sie in Jutunst ihren Offizieren gehorchten. Sie antworteten mir, man hätte sie mit diesen verstundten Preußen erschreckt, und sie wollten alle für mich

sterben. — "Gut," sagte ich, "ich danke euch; aber geht jett zur Ruhe." — Darauf wünschten sie mir Gute Nacht und alles Gute für mein Wohlbefinden und gingen dann, zahm wie die Cammer, in die Kasernen, immer die Blicke auf meinen Wagen gerichtet. Um nächsten Tag ließen sie sich entschuldigen und bedauerten es sehr, mich aus dem Schlase gerissen

zu haben.

Um das Derhalten eines jeden Offiziers einzeln zu beschreiben, würde man ein ganzes Buch brauchen. Die Orloffs glänzten besonders durch ihre Kunst, die Gemüter zu leiten, ferner durch kluge Kühnheit, große Geistesgegenwart und tausend große und kleine Einzelheiten, sowie durch den Respekt, den sie durch ein solches Benehmen allen einzuslößen wusten. Sie besitzen alle drei sehr viel gesunden Menschenverstand, edlen Mut, sind Patrioten bis zum Enthusiasmus und Ehrensmänner vom Scheitel bis zur Sohle. Sie sind mir leidenschaftslich ergeben und sehen, wie selten Brüder, in vollkommener Eintracht miteinander. Im ganzen sind es fünf Brüder, aber nur drei haben teilgenommen.

Kapitän Passiff zeichnete sich hauptsächlich dadurch aus, daß er 12 Stunden in seiner Haft ausharrte, obgleich ihm die Soldaten Türen und fenster öffneten. Aber er wollte sein Regiment nicht vor meiner Ankunft in Verwirrung bringen, obwohl er jeden Augenblick gewärtig sein mußte, nach Oranienbaum gebracht, und dort verhört zu werden. Glücklicherweise traf ein solcher Besehl Peters III. erst ein, als ich schon meinen

Einzug in die Stadt gehalten hatte.

Die Fürstin Daschkoff, obgleich sie sich gern alle Ehren und Verdienste um diese Thronrevolution aneignen möchte, stand in sehr schlechtem Geruch wegen ihrer Verwandtschaft, und ihre neunzehn Jahre imponierten keinem Menschen. Sie behauptet, alles wäre durch ihre Hand gegangen, um zu mir zu gelangen, während ich doch schon seit einem halben Jahre mit allen Unsührern in Briefwechsel stand, ehe sie nur einen einzigen ihrer Namen kannte. Gewiß, sie besitt viel Geist, aber er ist durch ihre unglaubliche Prahlerei und ihr angesborenes zänkisches Wesen verdorben. Sie ist von allen Chefsgehaßt und die Freundin aller derzenigen, die sie von dem, was sie wissen, bis ins kleinste unterrichten. Iwan Schuwasloff, der niedrigste und verworfenste aller Menschen, hat allerdings, wie man sagt, an Voltaire geschrieben, daß ein neunzehnjähriges Weib die Regierung des russischen Reichs ges

Katharina II.

stürzt hätte: reißen Sie doch diesen großen Dichter aus seinem Irrtum! Fünf Monate bevor sie nur das geringste wußte, war man gezwungen, vor der Fürstin Daschkoff die Namen der Vermittler, deren ich mich bediente, zu verschweigen, und erst in den letzten vier Wochen sagte man ihr so wenig wie möglich.

Die Charakterfestigkeit des fürsten Bariatinski, der einem geliebten Bruder, der Adjutant beim ehemaligen Kaiser war, das Geheimnis verschwieg, nicht weil er zu fürchten hatte, sein Vertrauen werde misbraucht, sondern weil er es für

unnut fand, verdient großes Cob.

In der Garde zu Pferd haben ein zweiundzwanzigjähriger Offizier, namens Chitron, und ein siebzehnjähriger Unteroffizier, namens Potemkin, alles mit Mut und Geschick geleitet.

Da haben Sie also ungefähr die ganze Geschichte. Ulles geschah, ich gestehe es Ihnen, unter meiner persönlichen Leitung. Zuletzt aber dämpste ich das Ganze ein wenig, weil der Unsbruch aufs Land die Ausführung verhinderte und alles seit

mehr als vierzehn Tagen reif war.

Als der einstige Kaiser den Tumult in der Stadt vernahm, wurde er durch seine Damen verhindert, dem Rate des alten Feldmarschalls Münnich zu solgen, der ihm riet, nach Kronstadt zu gehen, oder sich mit einer geringen Anzahl seines Gesolges zur Armee zu begeben. Und als er endlich doch aus einer Galeere nach Kronstadt ging, gehörte die Stadt, dank des guten Benehmens des Admirals Talitschin, uns. Er ließ den General Sievers, der für den Kaiser war, entwassenen Alls Deter anlangte, drohte ihm ein Hasenossisier aus eigenem Antriebe, auf seine Galeere mit Kanonen schließlich aber hat Gott alles nach seinem Willen zu Ende geführt. Alles grenzt schon mehr ans Wunderbare, denn so viele glückliche Tustelle können nur durch den Willen des Allsmächtigen stattsinden.



## Einige Briefe des Großfürsten Peter.\*

I.

Un die Großfürstin Katharina.

Madame.

Ich bitte Sie sich diese Nacht nicht zu inkomodieren mit mir zu schlafen, denn die Zeit ist vorbei wo Sie mich betrügen; das Bett ist nach einer Trennung von 14 tagen von Ihnen, heute Nachmittag zu schmal gewesen.

### 3hr

sehr unglücklicher Mann, den Sie niemals mit diesem Namen zu benennen geruhen.

Peter.

Den . . . . . X. 1746.

H.

Un Iwan Schuwaloff.

Mein Herr,

ich habe Sie ourch Cef Alexandrowitsch bitten lassen, daß ich mich nach Oranienbaum begeben kann, aber wie ich sehe, ist meine Bitte ohne Erfolg geblieben. Ich bin im

<sup>\*</sup> Diese Briefe, die 1858 in Moskau aufgefunden wurden, sind in sehr mangelhafter französischer Sprache von Peter geschrieben. Leider ist es unmöglich, die Orthographie im Deutschen wiederzugeben, aber Stil und Interpunktion sind beibehalten worden.

höchsten Grade frank und niedergeschlagen und bitte Sie nun um des Himmels willen bei Ihrer Majestät ein Wort einzulegen, damit ich basd nach Oranienbaum abreisen kann, wenn ich nicht bald aus diesem schönen Hosseben herauskomme um ein wenig freier zu sein und die Candluft zu genießen, komme ich sicher vor Cangerweise und Missvergnügen um, Sie schenken mir das Teben wieder wenn Sie dies tun machen Sie sich den verbindlich, der sich sein ganzes Leben nennen wird

Ihren wohlgeneigten

Peter.

III.

Un denselben.

Mein Herr,

da ich gewiß bin daß Sie nichts mehr zu tun suchen, als mir Freude zu machen, bin ich überzeugt Sie werden es auch in der Affaire Alexander Iwanowitsch Aarischkin tun um Ihre Majestät zu bitten mir die Gnade zu erweisen ihn zu meinen Kammerherrn zu Ostern zu machen, es ist ein vollkommener Ehrenmann, den ich nicht empfehlen würde wenn ich ihn nicht als einen solchen kennte, beschleunigen Sie die Geschichte ich werde Ihnen sehr dankbar dafür sein und bin im übrigen

Ihr wohlgeneigter

Peter.

IV.

Un denselben.

Mein lieber Freund,

Sie haben mir wieder einmal Ihre freundschaft dadurch bewiesen, daß Sie Ihre Kaiserliche Majestät überredeten, mir 10 000 Dukaten zu geben damit ich meine Spielschulden bezahlen kann, ich bitte Sie Ihrer Majestät in meinem Namen für die neue Gnade die sie mir angedeihen ließ, zu danken und sie zu versichern, daß ich mein ganzes Ceben versuchen werde mich immer mehr aller ihrer Gnaden mit denen sie mich überhäuft

würdig zu zeigen. Mein Herr, empfangen Sie den aufrichtigsten Dank eines Freundes, der in der Cage sein möchte Ihnen zu beweisen wie sehr er wünschte Ihnen Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Im übrigen verbleibe ich, indem ich Sie bitte wie immer zu meinen Freunden zu gehören,

Ihr wohlgeneigter freund

Deter.

V.

Un denfelben.

Mein Herr,

ich habe sie so oft gebeten Ihre Kaiserliche Majestät in meinem Namen zu beschwören, mich auf zwei Jahre ins Ausland reisen zu lassen, ich wiederhole es Ihnen noch einmal, indem ich Sie inständig bitte ein Wort für mich einzulegen, damit man es mir erlaubt, meine Gesundheit wird von Tag zu Tagschwächer, leisten Sie mir um Gottes willen diesen einzigen Freundschaftsdienst und lassen Sie mich nicht vor Kummer sterben, denn mein Gesundheitszustand erlaubt es mir nicht mehr meinen Kummer zu tragen und meine Melancholie wird täglich schlimmer, wenn Sie glauben daß es nötig ist es Ihrer Majestät zu beweisen, so machen Sie mir damit das größte Vergnügen von der Welt und um so mehr bitte ich sie darum. Im übrigen bin ich

Jhr wohlgeneigter

Peter.

VI.

Un denselben.

Mein Berr,

da ich weiß, das Sie zu meinen freunden gehören bitte ich sie mir das Vergnügen zu bereiten dem Vater des Ueberbringers dieses Briefes, dem Ceutnant Gudowitz von meinem Regiment zu helsen, sein Glück hängt davon ab und er wird Sie selbst mündlich von der Sache unterrichten, alles was ich davon weiß ist, daß es Intrigen des Herrn Teploss sind, der damit nicht die

erste angesponnen hat, der Ketmann läßt sich von diesen Mensichen an der Nase herum führen und ich kann Ihnen nicht mehr sagen als daß es nicht die erste noch letzte Uffaire ist, um die ich den Hetmann gebeten habe, der sich aber geweigert hat; ich hoffe daß Sie diese Geschichte bewerkstelligen, Sie tun mir damit einen großen Gefallen, weil ich diesen Offizier sehr liebe, nochmals bitte ich Sie meine Interessen nicht zu vergessen und ich werde immer Ihnen zu beweisen suchen, daß ich zu Ihren Kreunden gehöre.

Ihr wohlgeneigter

Peter.

### VII.

Un denselben.

Mein Herr,

Ich war überaus erstaunt daß Ihre Majestät sich über den Maskenball und die Oper geärgert hat, die ich veranstaltete ich habe um so mehr geglaubt es tun zu können als es Herr Cocastelli in Petersburg jede Woche zwei Mal ebenfalls tut auch erinnere ich mich sehr genau daß, als wir am Hose Trauer wegen meiner Großmutter hatten, man bei uns einen Vall versanstaltete und drei Tage nach Beginn der Trauer sind wir im kleinen Theater im Custspiel gewesen, ich bitte Sie daher mein Herr die Güte zu haben Ihre Majestät zu bitten mir zu erlauben mich wie es mir beliebt zu zerstreuen und ohne daß ich im Sommer daran verhindert werde Sie wissen ja daß man sich schon genügend im Winter langweilt außerdem habe ich schon so viele Ausgaben für die neue Oper gehabt und ich glaube nicht daß Ihre Majestät es wünscht wenn ich unnütze Ausgaben mache im übrigen bin ich

Ihr wohlgeneigter

Peter.

#### VIII.

Un Baron von Stafelberg in Oranienbaum.

Mein lieber freund und Bruder,

Ich bitte Sie heute ja nicht den Auftrag zu vergessen den ich Ihnen für die in Frage kommende Dame gab, und sie zu versichern, daß ich bereit bin ihr meine echte Liebe zu beweisen

und was ich in der Kirche getan habe, wenn ich nicht selbst mit ihr gesprochen habe so geschah es weil ich es nicht zu oft vor den Ceuten tun will und versichern Sie sie ebenfalls, daß, wenn sie nur ein einziges Mal zu mir kommen würde, ich ihr beweisen werde, wie sehr ich sie liebe, wenn Sie mein teurer und aufrichtiger Freund ihr diesen Brief zeigen wollen. Indem ich glaube daß ich nicht besser bedient werde als von einem Freunde wie Sie, bin ich

Ihr treuer und Ihnen verbundener Freund

Peter.



## Fürst Krapotkin Memoiren eines Revolutionärs

### Deutsche Ausgabe

Mit einem Vorwort von Georg Brandes
2 Bände; 44 Bg. mit 3 Porträts.

Preis brofc. Mt. 9 .-, eleg. i. Emb. geb. Mt. 11 .-.

### 4. Auflage.

"Die Schilberungen find von einer Intimität und einem Stimmungsgehalt, die an Turgeniew erinnern. Ein Rünftler ersten Ranges gibt hier seine Erlebnisse und Eindrücke wieder . . .

Darftellung, aus dem Begreifen der ruffischen Volksfeele, aus dem unerschöpflichen Reichtum einer groß und edel angelegten Natur entstand ein Buch mit Ewigkeitswerten . . . "

### Felix Solländer in der "Nation".

ein Abel ohne jedes Dathos und ohne heroischen Aufput, macht ihre Lettikre zum ungewöhnlichen Genuß, und vo die nüchterne Krieit nicht fehlt, auch zum außervordentlichen Gewinn. Niemand follte es verfäumen, diese geradezu klassische geschriebenen Memoiren mit Andacht zu lesen."

### Meue freie Presse.

"Daß er ein unermidlicher Kämpfer für die Revolution, daß er ein bedeutender Gelebrter war und ift, wußten wir schon lange. Jost aber hat er uns bewiesen, daß er auch ein seinstlichter und ein edler, guter Mensch ist, ein Mensch voll Milde und Serzlichteit. — Bor uns ersteht die Sittengeschichte jener Zeit, wie sie packender, treffender und plastischer kein Geschichtesorscher und ein Konnacker gezeichnet hat."
Prager Tagblatt.

"In der Memoirenliteratur kann das vorliegende Buch einen gang bervorragenden Plat beanspruchen: benn der Verfasser hat wie kaum einer die Söben und Tiefen des modernen Lebens, vesonders in Rusland kennen glernt.

Ranges gefunden." Roll hat bier einen Darfteller erften Rollnifche Zeitung.

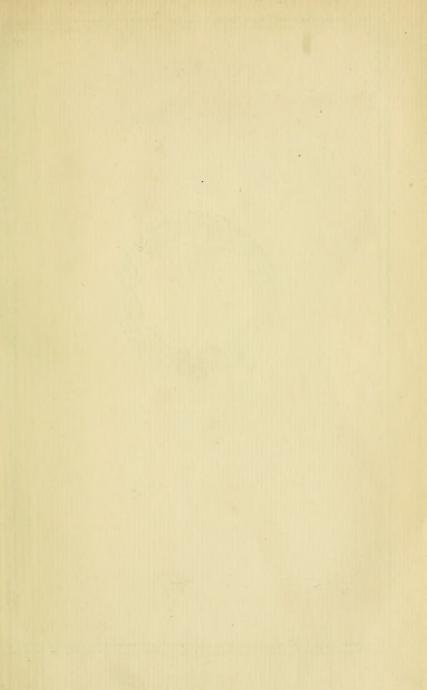



# University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

Erinnerungen; hrsg. von G. Kuntze. Ed.2. (A translation into German of her Mémoires). 176695 Catherine II, Empress of Mussia

